Ceux qui profanent la famille n'auront pas la paix; seule la famille chrétienne, respectueuse de la loi du Créateur et du Rédempteur, aidée par la grâce, a la garantie de

PIE XII

NOTRE FOI!

Hive rue (c

**NOTRE LANGUE!** 

On ne refait pas la société chrétienne avec des remèdes empiriques ou même avec des sacrifices d'ordre matériel. On refait chrétiennes les sociétés par des idées et des exemples.

Mgr CHOQUET.

29ième année

PRINCE-ALBERT, Sask., mercredi le 3 janvier, 1940.

# Le Saint-Père s'est rendu en grande pompe au Quirinal

# Cette visite du Pape prend une valeur de Un communiqué du centre polonais d'information symbole et une importance historique COMMENTAIRES DE L'"OSSERVATORE ROMANO"

CETTE PREMIERE VISITE D'UN SOUVERAIN PONTIFE A UN ROI D'ITALIE, CONSACRE LE RECONCILIATION DU PAYS UNIFIE AVEC L'EGLISE

Pape à un prince temporel depuis ennemis, combattent sur terre, dans

Sa Sainteté Pie XII, dans une brè- Cet événement symbolise la fin l'apprécie.

vernants, rende l'Italie plus grande, de Latran.

lie, la première visite faite par un presque comme des frères devenus forts de paix.

les cieux et sur mer; à des en-Le Souverain Pontife, qui se ren- tentes qui, par leur contenu et leur dit au palais du Quirinal avec toute esprit, seront une promesse sûre la splendeur qui convient en pa- d'un nouvel ordre, d'un ordre pareille circonstance, a rendu la visi- cifique et durable, qu'on cherchete que lui ont faite, il y a 15 jours, rait en vaint en dehors des voies froide justice par de sages renonle roi Victor-Emmanuel et la reine royales de la justice et de la charité chrétiennes."

ve allocution après sa visite au roi définitive de tout discorde au suet à la reine, dit qu'elle "scellait de jet de la saisie, par l'Italie unifiée. nouveau l'accord entre l'Eglise et des Etats pontificaux, en 1870, et du choix de Rome comme capitale de Le Souverain Pontife demanda l'Italie. En protestation, les Papes la protection divine pour la famil- se constituérent prisonniers volonle royale, "afin que la paix, sauve- taires au Vatican, jusqu'en 1929. gardée par la sagesse de ses gou- alors que furent signés les acords

forte et respectée, avant que le mon- Pour certains commentateurs de devienne un stimulant et un en-l'étrangers, la visite signifie aussi la

ROME, — Sa Sainteté Pie XII a couragement à de futures ententes coopération posible entre le Vatifait jeudi au roi et à la reine d'Ita- pour les peuples, qui aujourd'hui, can et le gouvernement en vue d'ef-

> Le journal du Vatican, l'"Osservatore Romano", dit que cette visite montre que, quand des chefs responsables savent trouver des solutions équitables, en tempérant la ciations, comme dans les accords de Latran, le peuple le comprend et



LL. MM. le roi et la reine d'Italie: VICTOR-EMMANUEL et HELENE, qui viennent de rendre visite à Sa Sainteté Pie XII

## L'invasion allemande de la Pologne

Outrage aux principes élémentaires du droit international et

mentation du gouvernement polo- té. Ceci est attesté par les procèsnais publie le communiqué sui- verbaux et témoignages venant des

nuent à répandre dans leur presse l'affirmation déconcertante que voi- gers. ci: au cours de la guerre contre la Pologne, l'armée allemande, assurent-ils, a appliqué des méthodes tés, les avions allemands arboraient humanitaires et conformes aux des insignes polonais. Ils cherprincipes du droit international.

qui est vrai. Les troupes du Reich ont régulièrement violé, non seulement les stipulations du droit international, mais aussi les principes

Le centre d'information et docu-les plus élémentaires de l'humaniautorités polonaises, de leurs victi-Les dirigeants du Reich conti- mes — particuliers ou institutions, enfin, les observateurs étran-

Voici quelques faits:

10 Dans bon nombre de localichaient, naturellement, par ce mo-Or, c'est exactement le contraire yen, à induire la population en erreur. Ces faits se sont produits à Poznan, Kutno, Biala, Podlaska, Otwock et un grand nombre d'autres localités. Dans la majorité des cas, population, indignement trom-

(Suite à la page 4)

# LES ACHATS DES ALLIES

L'adoption de la loi Pittman per- en guerre des Etats-Unis, le 2 avril mettra aux alliés de s'approvision- 1917, nous ira d'un grand embarras ner aux Etats-Unis en armes, maté- Désormais, les crédits de Trésorerie riel de guerre et munitions. Com- à Trésorerie furent substitués aux ment sera assuré le règlement de emprunts. leurs achats? M. Pierre Lucius répond à cette question dans "Je suis

surplus fut remboursé à l'aide du tanniques. produit des emprunts que notre sivement.

cais fut amoindri, les grandes villes 1/2 de dollars. françaises, Paris en tête, engagèrent le leur. Puis les grandes sociétés in-confrère, que les emprunts de guerdustrielles françaises empruntèrent re placés sur le marché américain à leur tour. Les dollars ainsi re- devront alterner avec l'aliénation cueillis étaient reversés dans les des réserves en devises des puiscaisses du Trésor.

Mais, le 28 novembre 1916, le Federal Reserve Board, le Conseil des Banques d'émission américaines, mettait le public en garde contre l'acquisition d'obligations des pays alliés non garanties et demandait aux banques de conserver leurs guerre allaient augmenter. L'entrée somme de \$1,426,842,

emprunts de guerre, les alliés réali-De 1914 à 1920, la France a em- seront une partie de leurs avoirs prunté aux Etats-Unis environ 6 milliards de dollars, dont la moitié de l'Angleterre a réquisitionné fut soldée par la liquidation d'une des titres de renies canadiennes, partie du portefeuille français. Le 3% 1930-1950, détenus par des Bri

Selon des évaluations du journal gouvernement avait réussi à placer "The Annalist", l'une des publicaaux Etats-Unis. Toutes les formes tions du New-York Times Co, les d'emprunt furent utilisées succes- créances de la Grande-Bretagne, du Canada et de la France, à réaliser, = Ouand le crédit de l'Etat fran- s'élèveraient à quelque 10 milliards

> Il est vraisemblable, ajoute notre sances alliées.

OTTAWA, - L'hon. J.-A. Mckinliquidités. C'était tarir nos ressour- non, ministre du transport intérices en dollars. En janvier 1917, les maire, annonce que l'Office des autorités monétaires françaises fournitures de guerre a placé, au commencèrent l'année sans réserve cours de la semaine terminée le 26 Arabes. L'article dit également: "Si aucune, alors que les charges de décembre, des contrats pour une



L'école d'agriculture de Ville-Marie. Les Oblats en ont la direction. Elle pourra loger une cinquantaine d'élèves. Elle porte le nom de "MOFFETTE", nom d'un frère Oblat, qui fut le pionnier de l'agriculture dans le Témiscamingue, il y a plus de cinquante ans. Cette école a coûté \$100,000 et fut construite avec les finances de la province.

# Le nationalisme français et le racisme allemand TEMOIGNAGE DE GEORGES GOYAU



Le duc de CONNAUGHT, 89 ans, ancien gouverneur général du Canada, a visité les troupes canadiennes, à Aldershot, en Angleterre. Il les a félicitées et leur a souhaité les plus grands succès.

Soud inems 4, au cours de juil- Fausse la majeure, parce qu'on ne que devenir, données par M. Rod'un tel pressentiment, la décision manité soumise. par laquelle Pie XII avait levé les Le nationalisme maurrassien se Roux précise les doctrines de son neure, et fausse la conclusion.

et, un bruit se répandit dans une peut vraiment assimiler le natio- senberg ou par les autres interprècertaine presse, surtout dans la nalisme maurrassien, soucieux sur- tes du Führer, excluent tout souci presse communiste de France: tout de protéger la personnalité his- du bien commun de l'humanité et on affirma que l'attitude très torique et traditionnelle d'un peu- toute sanction politique de l'idée ferme et très nette prise par ple, et le racisme pangermaniste, chrétienne de fraternité. Pie XI contre les menaces hit- aspirant à l'asservissement des aulériennes, et petit Syllabus tres races et cherchant au jour le certaines pages de M. Charles Maurantiracial, allait être abandonnée jour les moyens de réaliser l'ex- ras dans le "Dictionnaire critique par Pie XII. On alléguait, à l'appui pansion de l'Allemagne sur une hu- et politique", ou bien encore cer-

mesures de prohibition prises trei- préoccupe de garder l'héritage du école au sujet de l'idée de nation ze ans plus tôt contre l'"Action passe par lequel la France servit et de l'idée de race, elles n'ont rien française". Un syllogisme s'esquis- avec éclat les intérêts généraux de commun avec les extravagances sait. dont on attendait un grand de la famille humaine. L'hitléris- racistes. Et quelle que soit la vioeffet. Le maurrassisme est une for- me, comme beaucoup de doctrines lence des haines dont s'anime M. me d'hitlérisme. Or, Pie XII a fait d'outre-Rhin, orienter les imagina- Charles Maurras contre la pénétraun acte d'évolution politique en fa- tions allemandes vers un perpétuel tion du judaïsme, et quelque cruelveur du maurrassisme. Donc le et vague devenir, qu'au gré des cir- lement implacables que puissent ap-Saint-Siège se relâche, donc il s'est constances et des caprices du Fü- paraître certaines de ses conclud'ores et déjà relâché de son oppo- hrer il précisera au cours des pro- sions, il n'a pourtant jamais présition contre l'hidérisme. Fausse chaines heures d'histoire; mais ce conisé les atroces mesures d'ostraétait la majeure, fausse était la mi-qu'il y a de bien certain, c'est que cisme par lesquelles se déshonore les définitions de cet hypothéti-

Confrontez avec ces définitions

taine brochure où M. Marie de

(Suite à la page 4)

# Le socialisme est un mauvais remède

### LES ARABES CONTRE L'UNION SOVIETIQUE

LE CAIRE, — La revue arabe longeant les critiques formulées communistes est tragique. par la presse égyptienne contre la propagande allemande qui vise à fomenter la discorde entre Turcs et la Turquie est attaquée par la Russie, c'est le devoir de tout musulman et de tout Arabe de combattre les Russes et de se ranger du côté des Turcs, non seulement dans le but de défendre un pays musulman mais aussi pour défendre les libertés et l'indépendance des peuples arabes et islamiques du monde entier, et pour mettre obstacle au bolchévisme barbare, condamné par l'Islam".

### UN BUDGET DE GUER-RE SANS PRECEDENT POUR NOTRE PAYS

maine depuis la Confédération, munistes honnêtes, nous sentement du gouvernement.

### Déclarations d'un ex-communiste

Après la signature de l'accord Camarade Blum, vous avez raison fut d'abord de la stupeur; après la mais nous pouvons guérir." signature du pacte d'amitié et de Si ce papier est authentique, qui non-agression germano-soviétique, n'en serait ému? se fut de l'indignation; maintenant, Mais se tourner vers Blum, quand après l'agression de la Pologne et le on a été "désemparé, désorienté, discours de Molotov prononcé à vidé" par Thorez, imaginez-vous l'assemblée du Conseil suprême des plus profonde misère? Soviets, dans lequel il s'efforça de C'est à d'autres désillusions, édans son histoire.

Oui, je dis que la situation morale des anciens communistes français est tragique. J'ai vu pleurer de bons et braves camarades, après l'écroulement de tout leur idéal pour lequel ils avaient tant lutté, tant souffert, tant espéré.

OTTAWA, — Le problème finan- Pour ma part, je suis désemparé,

Blum une lettre que publiait derniè- est inéluctable et indispensable communiste en France. rement le "Populaire de Paris": pour bâtir une société meilleure, Dans le seul département de la Vis-à-vis du "Hun"? C'est-à-dire rude, mais nous croyons encore.

commercial soviéto-allemand, ce il faut nous aider, nous souffrons,

trouver une nouvelle définition aux galement cruelles, que s'expose le mots "agresseur" et "agressé" pour malheureux homme. On voudrait le justifier les crimes de Hitler, nous connaître et l'instruire. Les Franressentons une vive colère contre cais nationaux auraient une belle les plus grands traîtres que le mouvement ouvrier ait jamais connus core, un apostolat — dans les milieux que le bolchevisme avait empoisonnés. Non, ce n'est pas un Blum qui peut guérir ceux qui ont souffert. Avec le socialisme, ils ne feraient que changer de maladie.

### COLONIE JUIVE

MANILLE, - Le comité des récier sera la grande question à l'é- je suis désorienté, je suis vidé. Je fugiés juifs de New-York a choisi tude à la prochaine session fédéra- m'efforce, cependant, de faire le la province de Bukiinon située dans le. Le premier budget de la présente point, de reviser après avoir perdu la partie centrale de l'île Mindanao guerre éclipsera tout ce qui a été de "vrai", de solide de mon idéal. fugiés juifs. On croit que le comité soumis au Parlement dans ce do- Nous souffrons, nous, ouvriers com- essaie d'obtenir actuellement le con-

### UN AUTRE COUP POR-TE AUX ROUGES EN FRANCE

unions ouvrières affiliées à la IIIe il sera, dans trois mois, plus à cran Internationale au mépris du décret qu'aujourd'hui vis-à-vis du "Hun", Un ex-communiste adresse à Léon bien que le socialisme est vrai, qu'il ordonnant la dissolution du parti ainsi qu'il qualifiait le Boche, il y

Camarade Blum, je puis vous humaine, fraternelle. Oui, nous croy- Seine, 242 associations communis- de l'Allemagne éternelle! Car les 'Alsabah" publie un article pro- le dire, la situation des travailleurs ons encore en cela, le choc a été tes ont été dissoutes et leurs salles Huns sont antérieurs à l'hitléris-



### Psychologie anglaise

PARIS, - M. Madelin, dit dans l'"Epoque de Paris":

L'Anglais sait encaisser avec flegme, mais il décaisse avec force. Il a encaissé, il peut encore encaisser; mais plus il aura encaissé, plus il PARIS - Un tribunal civil a fer- sera résolu à décaisser. J'ai tout mé les quartiers-généraux de 41 lieu de croire que, quoi qu'il arrive a vingt-quatre ans.



Il faut avoir fait du ski dans des endroits d'un pittoresque unique, tel que celui que nous reproduisons ci-dessus, pour apprécier toute la beauté de nos hivers canadiens. La pyramide qui se dresse à l'arrière-plan est le mont Assiniboine, au nord de Banff.

(Photo Canadien Pacifique)





Une unité de la marine anglaise a capturé dans les eaux du Sud Atlantique le navire allemand "Ussukuma" de 7,834 tonnes. Ce fut prise. Le navire avait quitté une colonie portugaise de l'Afrique 24 heures après la déclaration de guerre. Plus tard, il fal-sait escale au Brésil. Le navire est en route pour un port anglais.

### Quelques exemples des atroci- une agression militaire contre la Belgique et la Hollande. Analysons sir des veux sans doute, au specia- tend. Abd-el-Krim se rue sur Taza, aux yeux de Hitler, est rigoureux. tés allemandes en Pologne

10. L'expulsion des Polonais de

qui correspond plus ou moins au

sovie, 11 septembre 1939).

Reichstag le 6 octobre dernier, M. par l'Allemagne avant 1914. Cela re- sé, alors que la tradition de cette il vous "possède" et l'on en est bay de tenir le plus longtemps pos-Hitler a annoncé le transfert au vient à dire que les Allemands se-réunion, consacrée à la mémoire du heureux". Ainsi, parlant de lui, s'ex-sible, le général Billotte contre-atta-"Lebensraum" du Reich de tous les ront établis avant tout en Poméra- putsch de 1923, veut que le Führer priment ses officiers. groupes minoritaires allemands de nie et en Silésie.

tous les Etats de l'Europe. 2. Le 26 octobre 1939, à Dantzig, Gdynia a déjà commencé. Le pro- décorés de l'Ordre du sang. M. Ribbentrop a confirmé la décla- cessus d'extermination de tout élétration de Hitler en précisant que le ment polonais a été prévu pour une Leritoire occupé en Pologne sera durée de trois ans. Les Polonais exutilisé en tant que territoire de co- pulsés devront être établis dans la lonisation de diverses aggloméra- région "purement polonaise", ce

tions allemandes d'Europe. Dantzig, à l'occasion de l'exercice Congrès. de ses nouvelles fonctions de "gau- 11. La radio de Londres du 1er leiter" de la Poméranie, M. Fors-novembre 1939: "Le 15 octobre ter a tout fait pour restituer à ce ter- 1939, les Allemands ont ordonné l'éritoire son caractère allemand, d'y a- vacuation de la population polo-

4. Le "Bund" de Bern annonce: mands chassèrent les Polonais de tion ou décoration. nie."

5. Le "National Tidende" et le lai de cinq jours. chef de l'organisation du retour centration. Au début d'octobre ont Beobachter", organe officiel du par- les emballe". massif des Allemands prouve toute été fusillés 20 Polonais, dont plu-ti, un article sensationnel sous le Après sept années de Tunisie, il Giraud apporte l'inapréciable apà cette question. Il ne sera tenu senté par un fonctionnaire du P. A. rer!" compte d'aucune protestation de la T,. M. Norbert Zaba). à-dire la région occidentale de la Allemands ont décimé la popula- la Gestapo. Depuis des semaines et réclame au Maroc: Pologne) peut être colonisé par tion sous tous les prétextes, se li- des semaines, des listes sont prêtes Nommé lieutenant-colonel, Gi- dix-sept ans, de s'engager dans les 1,200,000 Allemands qu'on aura at vrant à des agressions contre les pour des arrestations massives qui raud prend le commandement du chars. Mais le cadet n'est plus: Anmenés d'autres pays."

daynia sera expuisee dans un de-lai d'un mois. Les Allemands occupent les appartements des Polonais 1939). entièrement installés et meublés, et prennent possession de leurs fabriles routes et dans les trains la po"l'attentat", plus de 12,000 personcouverte et arrières, l'agression cherchent les occasions de l'acclaques et ateliers." (Le "Matin" du 28

expulsé de Gdynia tous les Polonais route, bombardés par les Allemands rois (catholique), et notamment le visé infiniment coûteux. Il serait samedis, au moment de la retraite

les provinces centrales de la Po- constitue nullement un objectif mi- seil bavarois; le général von Gebsat- en fut un des acteurs les plus glo- subversifs... logne que dans les provinces occi- litaire, a été complètement détruire. tel, ancien aide de camp du roi de rieux. la population polonaise, qui a dû ment anéantie. Il v a eu des milliers ancien chambellan de la cour roya- de juillet 1925. D'heure en heure, le le? ceder la place aux colons alle- de victimes parmi la population ci- le de Bavière. Le palais du cardinal danger augmente. De partout arri- — Elle crie: "Vive Giraud!" monmands amenés, en partie, des pays vile.

mands des territoires occupés par se allemande, voir Bulletin du 28 même.

abonnement.

# L'assassinat comme instrument politique

la Providence divine".

attentat? Voilà la question.

que leur Führer, adoré et idolâtré, IIIe Reich, envoyé par le Dr Goebest devenu, le champion de l'anti- bels le 25 juillet, date de l'assassi- (L'Action Française) communisme, l'ami et l'allié de Staline, " cet homme mille fois assassin avi devrait être abattu comme un chien enragé" (paroles de Hit-Ier lui-même proponcées au Reichstag le 12 juillet 1934).

Tous les indices de cet attentat faires, a préparé l'attentat pour ser- sente le général Giraud: une agression militaire contre la de fait, dès qu'on le voit, on se sen sonnelle au-dessus de tout éloge". parle exclusivement devant l'aréo-

20 Le texte du discours est comdu matin avec une note recommandant de le publier "in grosser Aufmachung" (avec toute la publicité possible), alors qu'en général les 3. Au cours des cérémonies de territoire de l'ancien royaume du discours prononcés dans l'intimité donnaient lieu dans la presse qu'à de très brefs résumés.

30 Goering, membre no 10 du parmener des paysans qui seront con- naise d'Orlowo par voie d'affiches ti national-socialiste, est absent, a- che bourgeoise. Né à Paris, le 18 ordres. Cependant, il est évacué... mener des paysans qui seront con- l'aise d'oriono par voie d'affiches. lors que le maréchal (je renonce à janvier 1879, il fait de sérieuses étu- Quelques mois plus tard, à peine resucres comme les memeurs de les des à Stanislas, à Bossuei, à Louis- mis, il reparaît à la tête de ses tigresser l'industrie... et de ne rien heures du matin, à 9 heures, la maménager pour manifester devant le jorité des Polonais n'avait pu pren- parut toujours en cette occasion — Paul Reynaud, enfin à Saint-Louis la reddition d'Abd-el-Krim. Le menager pour mannester devant le joint des l'oionais n'avait pu pient des l'oionais n'avait p Allemands. Brutalement, les Alle- chemise brune, sans aucune distinc- Il a dix-neuf ans quand il fran- rera le rebelle.

(communiqué du 30 octobre 1939). ambassades étrangères le décrivent qué jusqu'à Kifan et Sidi-Bel-Ka- pare la victoire".

"L'assassinat comme instrument dans tous ses détails, alors que les nat de Dollfuss, au camarade politique!" tel est le titre d'un arti- véritables attentats-et il y en a eu Berndt, directeur du D. N. B. (agencle de l'organe officieux de la Wil- déjà plusieurs — furent toujours était intitulé: "Dollfuss jugé par la helmstrasse, la "Berliner Boersen complètement cachés au public. peuple! (Dollfuss vom Volke gerich-70 Ces éditions spéciales, pu- tet)". Il fut transmis à 9 houres du

le, accuse l'Angleterre et notam- elles évoquent la "répression terri- même jour. ment l'Intelligence Service d'avoir ble qui frappera tous ceux qui se Pour tous ceux qui ont vécu en envové des agents en Allemagne sont faits les instruments des agents Allemagne hitlérienne au titre pour préparer un attentat contre étrangers". "C'est avec une vérita- d'observateurs étrangers comme la personne du Führer "protégé par ble satisfaction — écrit le "Lokalan- journalistes des autres pays, pour zeiger" (organe de Hugenberg, chef tous ceux qui connaissent un peu la Certes, ces mots et cette accusa- des conservateurs prussiens) — que mentalité et les méthodes du IIIe tion semblent un peu étranges dans nous apprenons l'action gigantes- Reich, et particulièrement celles l'oeuvre de la direction de la guer- Au lieu d'arrêter un plan de les colonnes d'un journal de cette que entreprise pour déporter les cri-des milieux nazistes, il n'y a au-re, c'est-à-dire du gouvernement, guerre, le Führer semble avoir vou-Allemagne qui se sert de l'assassinat, minels, pour extirper ce qui reste cun doute possible: la Providence Les plans d'opérations, conséquen- lu rétablir la paix avec l'aide des comme instrument politique depuis encore d'ennemis de l'Etat entrete- qui veille sur Hitler a pour nom ce du plan de guerre, sont l'oeuvre neutres, tout en conservant ses des siècles. Mais est-ce vraiment un nant des relations avec les ennemis Gestapo. du dehors." Et le Voelkisher Beo-Tout laisse supposer que cet é- bachter", de son côté, ajoute: "Le trange attentat fut monté par la Ges- compte des ennemis du Reich spécial, le S. D. R. F. S. S. (service Après avoir précisé cette nuantapo elle-même pour donner un grand-allemand sera réglé sans de sûreté du commandement des ce, le général Duval se demande, nouveau prétexte aux persécutions merci." Tout cela rappelle étrange- troupes d'assaut), sous les ordres dans le "Journal", s'il y a trace en des "ennemis de l'Etat", des catho- ment les campagnes de presse condu général des S. S., Heydrich, anAllemagne d'un plan de guerre et liques et des juifs, des industriels tre l'Autriche avant l'assassinat de et des propriétaires, des officiers Dollfuss. Qui ne se souvient — et qui s'est spécialisé dans l'organisa- tions: et des monarchistes et de maints spécialement tous mes confrères fion des émeutes, la préparation des membres du parti lui-même, spécia- de la presse étrangère qui étaient attentats, l'encouragement aux aslement les plus anciens, problèmes comme moi, en ce temps, corres-sassinats. Car. dans le IIIe Reich, nous frapper, c'est la différence de la Belgique deviennent objet de de l'ordre du sang, qui ne cachent pondants de journaux à Berlin — de l'assassinat fait fonction d'instrupoint leur mécontentement depuis l'article fameux dans les annales du ment politique

Dans cet éditorial, l'auteur, du bliées en "grande hâte", emprun- matin à toute; le d'actions d'Allereste un Autrichien, nommé Meger-tent un ton particulier de menace; magne et repris à 11 heures le

a en Allemagne naziste un service mées. cien commandant d'un sous-marin, s'il y a trace d'un plan d'opéra- ge, n'est qu'un motif oratoire. Rien

# Le général Giraud

sait comment on fabrique ces af- grands chefs militaires, nous pré- sitions, "donnant ainsi, précise sa de la guerre que dans celle des opé-

page des "anciens" du parti, tous grand "en tout"; et il l'est simple- raud, foncant de l'avant au nordmuniqué à la presse dès 9 heures taille. Et, pourtant, ses mérites sont quait. Abd-el-Krim, décu par notre

des "anciens de la vieille garde" ne maillon; l'amour de Dieu, de la cuisses traversées par une balle, il

chit la porte de notre Ecole militai- En mars 1936, Giraud est nem-"L'expatriement de 100,000 Alle- leurs demeures, leur laissant em- 40 A la veille du discours, la re. Il en sort sous-lieutenant au 4e mé commandant de la 6e division mands doit être terminé le 15 jan- porter à peine quelques balluchons. "National Zeitung", organe du mar régiment de zouaves car il a choisi et gouverneur de Metz. Les Allevier 1940. Tous ces Allemands se- Le 10 octobre 1939, les Allemands réchal Goering, publie un article de servir en Afrique. Il tient garni- mands viennent d'occuper la zone ront établis de force en Poméra- ordonnèrent à tous les Polonais de vraiment "prophétique" qui révèle son à Bizerte, à Aïn-Dram puis à démilitarisée du Rhin: quitter Gdynia, leur donnant un dé- la présence et l'action en Allemagne Tunis. Les notes de ses supérieurs Conscient du péril d'un tel void'"agents étrangers". On se rappel- prévoient son avenir. A ses hommes sinage, il exigera des unités d'élites Semences demandées

Semenc gue, communiquent à la date du 27 150 collégiens pour refus de saluer (massacre de Roehm, Schleicher et s'impose, malgré son très jeune réclame la situation; il obtiendra octobre 1939: "Hitler insiste sur le à la manière hitlérienne et de chan- 3,000 autres personnes), le maré- âge, par la vigueur de son comman- tout d'elles car il prêche d'exemple rapatriement de la minorité alle- ter l'hymne allemand. De nombreux chal von Blomberg (à cette date dement, son souci de justice et l'in- et sa sollicitude envers ses soldats mande. La nomination de Himmler, Scouts, certains âgés de 13 ans, ont le favori no 1 de Hitler) publiait térêt qu'il leur témoigne. Quant à se manifeste, à chaque instant, de chef de la Gestapo, au poste de été envoyés dans des camps de con-

l'importance que le Führer attache sieurs prêtres (compte rendu pré- titre: "L'armée est derrière le Füh- rentre en France, est reçu à l'Ecole pui d'une âme magnifique. Saluons de guerre, puis retourne dans son cette admirable épouse, mère de 50 Le jour même du discours, on ancien régiment. Arrive 1914, sept enfants: quatre filles et trois compte d'aucune profestation de la population. Les Allemands sont d'appopulation. Les Allemands sont d'appopulation de l'appopulation de l'appopulati

de la messe, obligeant des citoyens (comme un éclair) après un ordre africains... Et c'est la terrible et à l'Ecole de l'air, a trouvé la mort vas" de Varsovie du 10 septembre du Reichstag et avant le massacre ne pouvait s'exercer, et tirant sa autorisait tous les espoirs. du 30 juin. Cela explique ample force d'une insurrection progres- Les Messins, qui savent tout cela, 14. Les Allemands déciment sur ment le fait que, deux heures après sivement étendue qui submergeait ont adopté le général Giraud. Ils repulation polonaise qui s'évacue. Les nes étaient déjà arrêtées; parmi el- d'Abdel-Krim devait, pour être ma- mer. Mais, de cette popularité, un passagers du train d'évacuation les, un grand nombre de membres tée, nécessiter, faute de moyens suf-ministre s'inquiète et lui demande: 7. Les autorités allemandes ont Varsovie-Lwow ont été, en cours de de l'ancien parti populaire bava- fisants à l'origine, un effort impro-("Dilajt", de Londres, du 27 octo- soixante-douze fois ("Havas", Var- comte Lerihenfeld, ancien ambassa- hors du cadre de cette biographie aux flambeaux, la foule manifeste deur du Reich à Vienne; le comte de retracer les phases de cette guer- devant l'hôtel du gouvernement. 8. La misère est plus grande dans 15. La ville de Lublin, qui ne Kofering, ancien président du Con- re. Disons simplement que Giraud et que cette foule pousse des cris

dentales du fait qu'on en a expulsé La ville de Siedci a été littérale- Bavière; le baron von Seldmayer, Nous sommes aux premiers jours Faulhaber, qui, depuis des semaines vent des nouvelles alarmantes. Les sieur le ministre... Ce n'est pas un baltes ("Times", 28 octobre 1939). 16. La presse allemande avoue est alité à cause d'un grave mala- unes après les autres, les tribus se nom subversif.

d'abord les raisons qui font pen- sir des yeux sans doute, au specia- tend. Abd-el-Krim se rue sur Taza, aux yeux de Hitler, est rigoureux. cher en faveur de cette hypothèse. cle de son allure magnifique, mais que les femmes et les enfants ont Passé le 1er octobre, il n'y a plus 10 Contrairement à tous les usages, scumission soudaine à son attrait évacué. Va-t-on l'abandonner? Dans ordre ni cohérence dans les pale discours de Hitler, publié dans qui satisfait le coeur et repose l'es- le même moment où le général Dau-1. Dans son discours prononcé au les Russes dans les régions occupées le Bürgerbaü Kellar, est radiodiffu-Lyautey avait raison: Giraud esi Bab-Taza, tandis que le colonel Giment car il s'étonne qu'on l'admire. ouest de Kifane, se jetait avec trois A l'entendre il n'est pas plus res- bataillons sur un ennemi dix fois ponsable de ses mérites que de sa supérieur en nombre et le disloceux d'un héros de la légende. résistance ainsi que par les pertes Nos actes nous suivent mais les qu'il vient d'éprouver, déplace ses actes aussi de ceux qui nous ont efforts vers l'ouest. Taza est déliprécédés. La chaîne était du pur mé- vrée. Mais, dans la dure bataille, Gital à laquelle Giraud a fixé son raud a été grièvement blessé. Les patrie, de la famille en forment le se fait hisser par heux goumiers sur un cheval et, malgré de vives souf-

Henri Giraud est de vieille sou- frances, il continue de donner ses

che écrasante de son mari, madame superbe lieutenant: l'autre, vient, à fidèles dans les églises, au moment doivent être opérées "schlagartig" 14e régiment de tirailleurs nord- dré Giraud, admis à polytechnique 6. La population poionaise de là creuser des tombes pour ceux reçu. Des mesures semblables au- campagne du Riff qui commence. de 14 août 1935, dans un accident

— Il paraît, général, que tous les

Un silence.

- Enfin que crie-t-elle cette fou- PRINCE-ALBERT.

9. De "Telegraf" (comuniqué du qu'au moment de l'entrée des trou- die de coeur, fut fouillé de la cave révoltent. Des infiltrations, qui sont Quand le général Giraud quittera 23 octobre 1939) parle de la résolu- pes allemandes en Silésie tous les au grenier, bien qu'une garde spé- de véritables invasions, sont signa- Metz (1938) pour entrer au Conseil tion du gouvernement allemand au anciens insurgés, rencontrés les ar- ciale de S. S. soit installée depuis lées sur tous les points. L'ennemi a supérieur de la guerre, les Lorrains Prince-Albert, Sask. sujet du transfert de tous les Alle- mes à la main, ont été fusillés (pres- plus d'un mois dans l'archevêché gagné le sud de l'Ouergha et ses éprouveront une grande tristesse. diichs arrivent aux portes de Fez. Ils se consoleront en pensant que 60 Douze minutes après le pré- D'Ouezza à Taza et à la frontière le général aidera à conserver la 17. D'après des sources autori- tendu attentat, la radio, des édi- algérienne, la poussée s'accentue et paix. La paix n'a pas été conservée; N'oubliez pas votre sées, les Allemands ont tué en Si- tions spéciales de journaux, des menace de devenir irrésistible. Tout mais "à la tête d'une armée, quellésie de Cieszyn 8,000 Polonais communiqués aux chancelleries et notre front est violemment atta- que part sur le front, Giraud pré- Bureau et résidence - Edif. Mitchell

# Qualité garantie

### Plans de guerre et d'opérations

PARIS, - Le plan de guerre est roles ni dans les gestes. N'oublions pas d'ailleurs qu'il y n'intéresse que la conduite des ar- mense désarroi:

tre la forme donnée par l'Allema- après la mobilisation. Sur le front gne en août-septembre à l'exécu- de la ligne Maginot, il ne semble pas tion de la Pologne et la forme de qu'aucune volonté suivie se soit ensa conduite ultérieure en octobre core jamais manifestée.

En août et septembre, il est manifeste que l'Allemagne a marché vers son but avec une assurance, une La "Revue de Paris", où 'Ignotus' cem. Or, à Kifan, il y a Giraud. Il méthode, sûre d'elle-même, qui tratracé les les partraits de plusieurs livre six combats, maintient ses po- hissent, aussi bien dans la direction septième citation, des preuves répé- rations, des plans réfléchis, étudiés Regardez-le bien: il est grand tées de son énergie, de son ardeur et arrêtés jusque dans le détail. On Barthélemy ou peut-être même à "en tout", disait de lui Lyautey. Et, combative et d'une bravoure per- peut dire que jour après jour, l'enchaînement des actes et même des

du commandement militaire qui gains. Son attitude a trahi un im-

Ce désarroi n'est pas moins apparent dans la conduite des opérations. La guerre aérienne contre la n'a été fait pour la préparer, tout au moins dans le domaine visible; La première observation qui peut l'occupation de la Hollande, celle

Company, Ltd. PAIN "SOM-MOR"

Chez tous les épiciers. Envoyez votre commande Devenez notre agent Prince-Albert, Sask.

Tél. 2838

### MOULINS A SCIE PORTATIFS

Poulies — axes — coussinets — collets — bancs de scie - dents de scie et supports - planeurs - planeurs à bouvets et autres accessoires.

Fabriqués par

# Prince-Albert

Le paiement doit toujours accompagner la copie de l'annonce; sinon elle ne sera pas insérée. Minimum, 50 sous par insertion

A VENDRE

stein. S'adresser à l'Orphelinat de

LIVRES DE COMPTOIR à vendre au PATRIOTE DE L'OUEST

cinq sous l'unité Semences demandées

classé ou non classé; aussi Avoine, Pois, Fèves. Envoyez un échantillon. Kent and Essex Seed Growers,



Faites vos commandes par "Le Patriote"

A VENDRE

CERTIFICATS de Baptême et de mariage, formules de recense. ment. \$1.25 le cent.

CARTES MORTUAIRES au prix de \$6.00 pour 25; \$6.50 pour 50; \$7.00 pour 75; 7.50 pour 100, au Patriote

LE PATRIOTE DE L'OUEST Agents pour: Etampes de caoûtchoucs, plaques de Stencil, étampes en acier, boutons de celluloid et de tout le nécessaire d'étampes.

DR R. E. PARTRIDGE

DENTISTE

Suite 1, Carré McDonald, audessus de

la pharmacie Liggett's

Tél: 3286, demeure au Bliss Block

Prince-Albert, Sask.

H. J. COUTU, C.R.

AVOCAT, NOTAIRE

Suite 5, Edifice Imperial Bank

PRINCE-ALBERT - - - SASK.



DR E. A. SHAW SPECIALISTE DES YEUX, OREIL-LES, NEZ ET GORGE

Bureaux dans l'Edifice Rowe Vis-à-vis le Bureau de poste Résidence 3556 SASK.

### HARRIS & NELSON

Avocats, Percepteurs, Notaires Walter H. Nelson, LLB. Frank M. Harris, LL.B. SUITE 1, Edifice MILLER Tél: 3518

DOCTEUR LeBLOND MEDECIN, CHIRURGIEN (Electro-Thérapie des amygdales)

Prince-Albert, Sask.

ENCOURAGEZ NOS

ANNONCEURS

La ressource des mères

au coucher, la gorge, la poitrine et le dos avec du Vicks VapoRub

Son action cataplasme-vapeurs soulage la congestion los le, et permet à votre petit de s'endor-mir d'un sommeil réparateur.

de gorge dus aux rhumes, mettez du VapoRub sur la langue de

l'enfant. Il fond, et baigne la gorge de sa médication bienfai-sante. Massez également la gorge

Contre le "renistement" et les souffrances causés par le

rhume de cerveau, faites fondre une cuillerée de VapoRub dans un bol d'eau bouillante. Faites

aspirer à votre enfant les vapeurs qui se dégagent. Ceci détachera les

mucosités et dégagera les voies

CHRONIQUE DE LA

COUSINE

Etes-vous heureuse, ma chère

et la poitrine.

Publié par l'Imprimerie "Le Patriote" Limitée, A PRINCE-ALBERT, SASK. Rédacteur: J. VALOIS, o.m.i.

BUREAU: 1303, 4ème Avenue Quest.

Prince-Albert, Saskatchewan

Gérant: C. JACQUES, o.m.i.

### A PUISSANCE GNEMENTS DU

Le Pape à la veille de Noël a de nouveau élevé la voix pour prêcher au monde la nécéssité du droit et de la justice en même temps que les moyens efficaces pour en arriver au rapprochement des membres de la famille humaine si cruellement déchirée.

Tandis que la plupart des gouvernements, tiraillés, eux par des sidence de M. Louis Le Fur, pro- versité catholique de Pologne, dont tranger. C'est là l'un des centres in- ploie à organiser des conférences revendications, des craintes et des rancunes qui paraissent essentielles fesseur à la Faculté de droit de Pa- Lublin est le siège dont la charge tellectuels polonais qu'il importe sur la Pologne tant en France que à leurs besoins de réalisations immédiates, et obéissent en fait aux idées ris pour entendre un de leurs collè-financière reposait sur l'épiscopat désormais d'équiper et de dévelop- dans les pays neutres. M. Halecki les plus moisies de leur diplomatie. Pie XII, le chef de la Chrétienté qui gues du groupe polonais, bien con- de la nation et qui commençait à per en attendant qu'il s'en crée tint à le remercier ainsi que le n'appartient à aucune patrie, peut en pleine guerre, lui-aussi comme nu d'ailleurs à Paris et en France, jouer un rôle important, l'est ausl'avait fait son illustre prédécesseur Benoit XV, en 1917, lancer le mes- M. D. Halecki, professeur à l'Uni- si. Lublin, d'ailleurs, va devenir la France et dans d'autres pays C'est Baudrillart, de ces nouveaux et présage de l'Inutile Strage (l'inutile massacre) dans lequel il propose versité de Varsovie, leur parler de la capitale d'une réserve juive. pour cette indispensable sauve- cieux services rendus à la cause aux dirigeants le simple programme: désarmement méthodique et pro. la Pologne et du sort qui a été fait à L'Université de Lwow, réouverte, garde de la culture intellectuelle polonaise! gressif, création ou reconstitution des institutions internationales exemptes ce pays. Parmi les personnes pré- est plus ou moins transformée par polonaise, qui est une des parrures L'entente les membres du groudes lacunes et des défaillances passées, arbitrage obligatoire, assurance sentes, nous nous bornerons à nom- les Russes en centre de propagande. et une des richesses de la civilisa- pe français de l'Union sur leurs pour les règlements internationaux non seulement du concours du droit mer: Mgr Beaupin, le R. P. Ducatmais aussi et surtout de la voix de la conscience, de sa décision et de l'abbé maises ont recommence à paraître, demandé le concours et la sympa-clue. Après que le R. P. de la Oui, vous l'êtes, si vous êtes ocson jugement, en un mot, d'une intervention morale.

Il y a une vingtaine d'années, lorsque Benoît XV publiait l'En, la Brière, M. François Veuillot, M. pée par les Allemands, l'un à Var- M. Le Fur, en le remerciant, l'a tholique d'études internationales contentez pas de concentrer tous cyclique Pacem Dei (23 mai 1920), tous ceux qui voyaient la nécessité Olivier-Martin, M. de Pange, etc. sovie, le "Nowy Kurier Warszaw- assuré que l'un et l'autre lui étaient n'avait jamais cessé d'examiner, à vos moyens, toute votre énergie suprême pour l'Europe de chercher à Genève, dans la Société des Nations qui existait déjà depuis le Traité de Versailles, une organisation internationale qui eut pu défendre l'Europe contre le danger de nouveaux désastres, trouvèrent que la Papauté ignorait par trop l'institution genèvoise en invoquant comme non existante encore "une

indépendances réciproques etc . . . "

"L'Eglise, ajoutait l'Encyclique, ne refusera certes pas sa contribution à cette Ligue entre les Nations, basée sur la Foi chrétienne". C'est donc que cette Ligue n'existait pas à Genève. N'est-ce pas, en effet, l'Eglise de Rome qui, la première, représenta au Moyen-Age l'é- leur fit d'abord observer que le sort et l'autre sont publiées les informa- vaux de groupe français de l'Union sés en Europe, notamment d'abord comme on dit en anglais. bauche d'une organisation internationale où libres communes et rois présent de la Pologne est pire que tions les plus invraisemblables. durant les mois à venir. et même empereurs s'inclinaient également devant la parole qui tombait du Latran? Et lorsque Léon XIII répondant à la reine Wilhelmine des Pays-Bas, qui l'avait invité à prêter son appui moral à la paix occupée et n'a pu conserver un poude 1899, se déclarait "possesseur d'une haute investiture comme mé\_ diateur de la Paix", il ne s'agissait pas là d'une vague expression académique: c'était plutôt un écho, prudent, comme les temps l'exigeaient, mité du sol national. Au point de tuer, hors de Pologne et dans les ses", qui vient de paraître, est tout nion cotholique d'études infernatiode traditions remontant à la grande époque des Grégoire et des Innocent, traditions qui gardèrent assez de force pour que, même dans le siècle du mécréant Machiavelli, Alexandre VI put tracer une ligne de partage de terres à travers l'Atlantique. C'est justement ce même Léon XIII, à l'esprit si ouvert qui le premier dans les temps moderne usa, dans son encyclique In Plurimis en 1888, du mot même de Sociétas Nationum. Or, dans la grande action de 1919 dont le but était de mettre fin aux dissensions entre les Etats, on a mis de coté le Vatican, Rome, la Papauté. Ni aux deux conférences de la Haye, ni aux conférences de la Paix qui devaient mettre fin à la guerre mondiale, le Vatican ne put joindre effectivement ses efforts à ces négociations aussi graves que décisives par leurs conséquences, et il ne put y représenter les intérêts du monde ca-

La Société des Nations dans sa forme actuelle n'a jamais invité le Saint-Siège à prendre part à ses discussions. Et pourtant, bien avant l'existence de la Société des Nations, l'instrument le plus puissant qui éfait au service de la paix internationale n'était autre que le Vatican qui, reconnu par le monde entier, obtenait toujours d'incomparables ré-

sultats de conciliation.

Cependant entre les deux institutions internationales, le Vatican et la Société des Nations, il y a plus d'un point de contact. L'esprit de la Société des Nations est de faire prévaloir toute tentative de concilia. tion tout mouvement de rapprochement, ce dont l'histoire du Vatican montre la réalisation.

Au Moyen-Age, la solidarité des peuples chrétiens avait pour but de créer la paix et de la maintenir, c'est aujourd'hui l'esprit et la raison d'être de la Société des Nations. Mais alors, on s'appuyait sur le principe chrétien, sur la conception du monde chrétien, maintenant, les puissances s'appuient sur leurs forces organisées, sur le droit de l'Etat. C'est-ce que voulait dire le Pape XII quand il proposait, la veille de Noël de "créer" ou de "reconstituer" les institutions internationales en les débarassant "des lacunes et des défaillances" passées qui ont assuré leur "inéfficacité" et leur "fonctionnement défecteux".

Déjà au siècle dernier, dans le monde laique, se réveilla assez énergiquement l'idée de la réalisation des efforts communs des peuples, et la pensée d'une juridiction choisie pour régler les différends et rétablir la paix. La Conférence de la Haye réalisa cette pensée. On y exposa les nombreuses circonstances dans lesquelles les Papes avaient

été choisis comme arbitres.

C'est que, en effet, les facultés d'une juridiction internationale sont en grande partie fondées sur des raisons légales, ou sur des règlementations s'appuyant sur des faits, mais rarement sur les jugements de la conscience, parce que dans les jugements des actes des nations, il faut poser les causes déterminantes, établir la véritable situation de fait, tenir compte des nombreuses circontances de la vie; mais cela ne peut se faire avec le des nombreuses circontances de la vie, mais cela ne peut se la recete pensée, atteindre le but de sa mission. La Société des politiciens et des diplometre de Carrier seul concours au droit, il y laut la voix de la conscience, sa de diplomates de Genève n'a pas donné la paix au monde, et les nations sont cision et son jugement, une intervention morale. C'est justement de la grande diplomates de Genève n'a pas donné la paix au monde, et les nations sont cela qu'a manqué le plus l'institution internationale de Genève. En en guerre. définitive, pour prendre une décision et formuler un jugement de la definitive, pour prendre due décision et terminate du jugement de la jours ferme au milieu des institutions ébranlées dans le monde entier, sa façon la plus objective et avec le plus d'impartialité possible, c'est le Vatican seul qui dispose des moyens appropriés. Le Vatican aurait donc été tout indiqué pour l'oeuvre de paix dont il a tout ensemble la mission et les moyens, et c'est précisément la société des Nations qui n'a ralisation des peuples. Et alors s'éveille la pensée qui commande une

Sacré-Collège, lors de sa dernière allocution, si ceux qui dirigent les destinées des peuples et les peuples eux-mêmes ne se laissent pas pénétrer tounees des peuples et les peuples et l gatoire à la lettre morte des articles d'accords internationaux; savoir de ce faits s'imposent impérieusement. Toute action de la Société des Nations sens de responsabilité intime et aiguë qui mesure et pèse les statuts husens de l'esponsabilité internation de la loi divine; de cette droit, une conception nouvelle de la compréhension du droit internationains selon les règles sacrées et inébranlables de la loi divine; de cette faim et de cette soif de justice qui est proclamée dans les Béatitudes, dans nal et de nouvelles vues sur la vie sociale. le Sermon sur la Montagne et qui présuppose naturellement la justice morale; de cette charité universelle qui résume l'idéal chrétien et en tention, c'est elle qui a créé la "société civile" elle a jeté les bases du constitue le terme le plus compréhensif, et qui donc jette un pont vers droit international et a fait au cours des siècles une réalité de l'unité du ceux qui n'ont pas le bonheur de partager notre foi".

rectifs. Il aurait fallu que d'autres principes fussent intervenus dans ce Concile du Vatican que le canon italien ne fit que suspendre en 1870, les rapports de la Société des Nations et lui eussent permis avec plus de et lui donner comme programme la recherche et la prédication d'une succès la création d'un avenir aux vues plus étendues. C'est ainsi que nouvelle loi internationale du monde basée sur les enseignements donl'Institution de Genève aurait pu réaliser son but et maintenir son action nés et les propósitions énoncées devant les membres du Sacré Collège à la internationale, qu'elle aurait été viable qu'elle aurait pu créer les moyens veille de Noël par le Pontife actuellement règnant.

appropriés et utilisé la force dont elle aurait disposé. morale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grâce auxquels, comme l'a écrit Dante, la renommée du Latran "Dépasmorale, parce que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace auxquels, par le seul grace que la paix ne peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace auxquels ni peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace auxquels ni peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace auxquels ni peut s'appuyer ni être réalisée par le seul grace auxquels ni peut s'appuyer ni etre réalisée par le seul grace auxquels ni peut s'appuyer ni peut s'a fait partiel de la politique. Le Société des Nations et le Vatican agissant sait toute chose mortelle".

# LE PARIOTE AU GROUPE FRANCAIS DE L'UNION CATHO-LIOUE D'ETUDES INTERNATIONALES

### LE SORT DE LA POLOGNE

ternationales qui ne sont point mo- tienne savamment réglée? examen et échange de vues.

Klein, M. Jacques Zeiller, le R. P. de dans la partie de la Pologne occu- thie de ses collègues.

Les membres du groupe français en même temps qu'ils se livraient le rédacteur en chef. Son premier histoire et son rôle intellectuel. En de l'Union catholique d'études in- à une grande propagande antichré- numéro, qui porte la date du 1er outre, par les soins du "Comité ca-

les empêcher de reprendre leurs suite attiré l'attention de ses collè- Léon Noël, ambassadeur de Fran- parle..." Ce livre, destiné à la travaux. Ils ont pensé même que les gues sur un danger qui menace la ce en Pologne, et des articles de jeunesse, renferme toute une série problèmes posés par la guerre, et Pologne et qui, pour être d'un au- MM. Gabriel Hanoteaux, René Pi- de compositions françaises envoqui sont si gros de conséquences si tre ordre que la famine, les épidé- non, Louis Le Fur, Paul Hazard, yées au Comité au cours des dernièon les envisage du point de vue ca- mies ou l'assujettissement politique, etc. tholique, appelaient de leur part n'en est pas moins très grave, c'est "La voix de Varsovie" a son siè- polonaises et dans lesquelles cellesla suppression de sa culture intel- ge à la Bibliothèque polonaise, 6, ci ont décrit leur patrie ou raconté Voilà pourquoi ils se sont réunis, Universités de Varsovie et de Cra- puis bien longtemps, à Paris une de son histoire, Mgr Beaupin fit il y a quelques temps, sous la pré-covie sont fermées; l'unique Uni-sorte d'Université polonaise à l'é-savoir aussi que le Comité s'em-

bres du clergé régulier et séculier, créée. M. Halecki lui-même en est versité catholique de Lublin, son France et en Angleterre. E. B. Leur intérêt à tous est étroit, li-

Le Rév. Père

BELLEAU,

O.M.I.,

originaire de la

capitale, mission-

naire dans les ré-

gions de l'Extrê-

me-Nord depuis

quinze ans, vient

d'être nommé

évêque titulaire

et vicaire apos-

tolique du nou-

veau Vicariat de

Baie James. Le distingué prélat

est âgé de 43

ans. Il sera con-

sacré à Ottawa.

(Photo LPS)

HENRI

novembre, contient, outre un "mes- tholique des Amitiés françaises" bilisés ont estimé que les circon- S'adressant à des professeurs et sage" de M. le président de la Ré- un petit volume va être publié, intistances actuelles ne devaient pas à des intellectuels, M. Halecki a en- publique polonaise, une lettre de M. tulé: "La Jeunesse polonaise vous res années par des jeunes étudiantes lectuelle libre et autonome. Les quai d'Orléans (IVe), qui fut de- quelques-unes des plus belles pages

vue religieux, elle est aux prises pays alliés ou amis comme la Fran- entier consacré à la Pologne "héroï- nales, qui garde son centre à Fri- pable de se distraire ou s'occuper avec des difficultés qui lui viennent ce, des centres de vie intellectuelle que et martyre" et contient, entre bourg, en Suisse, possède soit des utilement. aussi bien des Allemands que des polonaise. C'er pour cette raison autres études, un article sur les é- correspondants isolés, soit des grou-Russes. Ces derniers, pour accom- qu'une revue qui s'ap cle "La voix glises de Varsovie et de plusieurs pes nationaux organisés, ainsi qu'à farts se sont envolés du nid. Elle plir leur travail de déchristianisa- de Varsovie", revue bi-mensuelle autres villes qui ont été détruites ou divers centres d'études de politique reste malheureusement, désempation, n'ont-ils pas déporté des mem- de la vie polonaise, vient d'être endommagées, et un autre sur l'Uni- étrangère, comme il en existe en rée.

Brière eut rappelé que l'Union ca- cupée. Vous l'êtes, si vous ne vous Après que M. Le Fur eut rendu ski", l'autre à Cracovie, "l'Illustro- acquis. Un échange de vues se pro- la lumière des principes chrétiens uniquement sur la routine de la hommage à la mémoire de Georges wany Kurjer Codzienny". Le pre-duisit ensuite, auquel prirent part, et des intérêts catholiques, les maison, c'est-à-dire sur une seule Goyau, qui était membre du grou- mier est, comme durant la derniè- notamment, outre M. Le Fur lui- questions comme celles du statut source de bonheur. . . pe français de l'Union, et dit à re guerre "la Gazette des Ardennes", même, M. de Pange, Mgr Beaupin, des Lieux Saints, des droits et de-M. Halecki les ardentes sympathies qui paraissait dans nos départe- M. Zeiller, M. Olivier-Martin et le voirs des minorités, il fut décidé voirs vous vous intéressez à l'amisociété des nations, ou mieux familles des peuples pour assurer les de tous pour sa personne et sa pa- ments occupés, inspiré par l'auto- R. P. de la Brière. Il porta surtout gu'au cours d'une série de commu- tié, à la vie sociale ou à quelqu'octrie, ce dernier prit la parole. Avec rité allemande. l'autre porte le ti- sur deux points: les moyens à em- nications analogues à celle que ve- cupation intéressante: littérature cette clarté et cette chaleur de lan- tre d'un quotidien qui fut, avant ployer pour répondre à l'appel que nait de faire M. Halecki et qui se musique, an mologie, botanique, gage qui lui sont propres, M. Hale- les événements de septembre, très M. Halecki venait d'adresser à ses succéderaient durant les mois à astronomie même. Vous l'êtes, si cki, ayant remercié ses collègues, opposé à l'Allemagne. Dans l'un collègues, le programme des tra-venir, les principaux problèmes po-vous avez une marotte, un "hobby" en Europe centrale, par le conflit Vivre est fascinant si nous voune le fut celui de la Belgique en Ces rénseignements donnés, M. A propos de ce qu'il convient de actuel seraient étudiés selon les mé-1914. Elle est en effet, entièrement Halecki a expliqué comment il faire en faveur de la culture polo- thodes habituelles de l'Union. L'heu- couer notre inertie, rechercher ce de son territoire. Son gouverne- ger qu'il venait de signaler. Il faut, le numéro de novembre de la revue ces éludes seraient présentées aux noble but. ment n'a pu trouver asile à proxi- a-t-il dit, nous efforcer de reconsti- "Les Amitiés catholiques françai- catholiques d'autres pavs, où l'U- La jeune fille s'ennuie, n'appré-

\_ mité et ils sont incapables de se divertir.

Peut-être allez-vous sourire si ie vous conseille à nouveau une "marotte"

PARIS, — M. Jacques Boulenger, je? — non seulement à coups de "Scrapbooks" dans lesquels les encorrespondant du "Temps" aux ar-mées, rapporte ces propos d'un gé-priver l'adversaire des matières et bres images fleurs séchées, pordu matériel indispensables et d'au-gmenter ce dont on dispose soi-mê-

l'histoire. Imaginez ce que ce mot brocure, la lettre privée même, bref articles de journaux d'actualités, signifie: une guerre dont les opéra- par tous les moyens oraux ou écrits etc... des essais littéraires, toutes tions militaires ne sont qu'une qui peuvent agir sur l'esprit de l'ad-

Quant aux jeunes filles, qu'elles Voilà ce qu'il faut expliquer au apprennent à se servir de leurs dixsées, outre les forces industrielles public; c'est cette notion de la doigts; couture, trico, crochet, broet agricoles, de l'autre les forces guerre totale qu'il faut lui faire en-morales de la nation.

C'est le proprière fois de la la litte de la la certaineservir à embellir le home et à s'y

se déroule. Guerre de soldats, voire développent peu en ce moment, se la jeune fille au détriment de sa guerre des producteurs de richesses re se déroule au ralenui! En réalité, vie intellectuelle. Un peu de sport et créateurs de toutes sortes, et en-fin guerre des âmes où, qu'ils le morale de l'ennemi et nous l'atta-gricon en dies sa santé, mais il ne faut pas exagérer. La femme quoi veillent ou non, tous les membres quons rudement sur le terrain de qu'on en dise n'est point l'égale de férente sous tous les rapports, mais cela, comme on dit est une autre

> Et la maman? Il n'est pas nécessaire qu'elle quitte ses occupations habituelles pour élargir son horizon et enrichir ses expériences. Tant de distractions lui sont ouvertes: les oeuvres paroissiales, la Croix Rouge, Cercle d'études. Et si le malheur veut que son compagnon la précède dans une vie meilleure, elle peut si elle est encore jeune, apprendre un métier, embrasser une carrière, utiliser en elle quelque ressource personnelle, donner aux autres le bonheur. J'ai lu, il a quelque temps déjà, une histoire vécue, racontée par Nellie McClung. Dans une conversation entendue par hasard, elle apprend qu'une vieille amie perdue de vue, restée seule au monde avec une fortune évanouie a été mise dans un hospice.

Elle se décide à aller lui porter ses consolations. Au lieu de trouver une vieille dame en pleurs, elle rencontre un visage rayonnant, une sérénité que seule la vertu peut donner à l'âme. Tout excitée, elle raconte que la nuit même un pensionnaire mourant avait expressément demandé à la voir et était mort avec sa main dans la sienne. Imaginez-vous ce bonheur. Ce jour-là, dit Nellie, j'ai cru voir un rayon de la gloire de Dieu..

L'oubli de soi dans l'épanouissement de la charité et du dévovement, voilà le secret du bonheur. . ANGELE.

Guerre totale

néral: n qu'elle portera plus tard dans ment économique, mais mentale; et servissement. pour laquelle se trouvent mobili-

C'est la première fois dans l'histoi- ment des bonnes gens qui, parce re du monde qu'une guerre pareille que les opérations militaires se plaire. Et surtout de s'y plaire... de diplomates, oui, mais également figureraient volontiers que la guerde la nation prennent part, quel l'industrie... que soit leur âge et, presque, leur La guerre totale est, après tout, sexe: où ceux de l'arrière peuvent un autre nom de la "guerre d'enfer" avoir à braver le péril tout autant que nous devons au soi-disant proque ceux de l'avant; et où l'esprit grès...

Une chaude réception

se trouve engagé comme le corps, puisque l'on s'y bat non seulement à coups de canons, de mitrailleuses, de grenades, de bombes, que saisguerre totale et voilà peut-être le me, — mais encore à coups de propagande: par la radio, le journal, la poèmes, des mots pour rire, des partie; qui est, non seulement mili- versaire et le décourager, c'est-à- lire vingt cinq ans plus tard (le taire, mais économique, non seule- dire le vaincre et préparer son as-

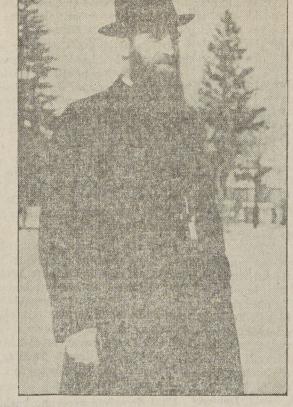

parallèlement auraient pu résoudre de nombreux problèmes internationaux qui auraient nécéssité l'intervention commune de ces deux puissances, si toutefois, la Société des Nations avait voulu, sans arrière-

Malgré le conflit devenu international, le Vatican se dresse toutrent que les ruines amoncelées par le cataclysme sont dues à la démojamais voulu reconnaître ni sa mission ni son opportune intervention. "Mais même des règlements meilleurs et plus complets seront dent Roosevelt lui-même vint de s'en rendre compte et de le dire carréimparfaits et voués à l'échec final a dit le Saint-Père devant les membres du ment. Cette augmentation de valeur et cette force morale ouvrent de nou-

La partialité de la Société des Nations a rendu superflu de cher-

L'Eglise ne peut pas considérer ces faits sans y consacrer son atmonde chrétien. Tout ceci nous porte à croire que la Papauté, — libre Il faut absolument que la Société des Nations subissent des cor-

Ce serait alors un nouveau témoignage de la vitalité toujours jeune À part les moyens juridiques existant, il faut posséder la force de l'Eglise de Rome; ainsi qu'il arrivait jadis lors de ces célèbres jubilés D. A. GOBEIL, O.M.I.

LONDRES, — Le premier contingent australien vient d'arriver enviateurs qui est débarqué aujourdionale. Les aviateurs australiens pilotes, canonniers, observateurs, farine, 8 millions. mécaniciens — ont terminé leur entraînement et sont prêts à prendre immédiatement leur place aux Vendredi, 29 décembre côtés des aviateur de la Royal Air

a déclaré aujourd'hui, dans un or- corps à corps, pendant une journée dre du jour de l'armée, que la de grande activité de patrouille, démobilisation est la plus grande sau- crit aujourd'hui par les sources vegarde du pays.

WASHINGTON, - La marine de guerre américaine a envoyé une LONDRES, - Le ministère de la escadre d'avions quadri-moteurs guerre économique a annoncé hier géants patrouiller la ligne extérieu- soir la signature d'un accord comcéan Pacifique.

d'hui de source militaire qu'il n'y a sure où le permet la guerre. eu que 3 soldats anglais tués au front depuis le début de la guerre. BERLIN, - Le haut commandemarins et 438 aviateurs tués.

la France sont de 1434 hommes.

LONDRES, - On rapporte au-"Stanholme" de 2,473 tonnes a été torpillé et coulé hier au large de la côte occidentale de l'Angleterre. On compte quatorze pertes de vie. dont la femme du mécanicien-chef qui était à bord.

BERLIN, - Les correspondants de l'"Associated Press" ont appris aujourd'hui de source officielle que le chancelier Hitler a rendu visite n'est pas revenu. aux soldats de première ligne auxquels il a distribué des cadeaux le jour de Noël.

### Jeudi, 28 décembre

PARIS, - Un contingent de troupes de l'Inde a pris position dans le secteur britannique du front ouest, annonce-t-on officiellement.

LONDRES, - La réponse de la Grande-Bretagne à la dissémination par l'Allemagne de mines le dommage. long des côtes britanniques sera un champ de mines de 500 milles de détroit de Douvres.

MOSCOU, — Un groupe de 22 in- d'équipage. dustriels allemands arrivera d'ici quelques jours pour se joindre à la DUBLIN, — Les observateurs à tère religieux, signé par Pie XII en allemands ont bombardé au moyen truits tous les hôpitaux, à l'excepquelques jours pour se joindre à la DUBLIN, — Les observateurs à vertu d'une décision du Saint Offi- de bombes brisantes et incendiaires sie et visiter un certain nombres de la région de l'Ulster. centres industriels.

ROME, - M. Giovanni Ansaldo, un journaliste que l'on dit être un ment militaire tous les hommes cé-l'histoire, ce décret de Pie XII appetits villages. excellent ami du comte Galeazzo libataires qui atteindront l'âge de Ciano, ministres italien aux affaires 21 ans entre le 1er juillet et le 31 étrangères, a dit, selon le journal décembre 1940, et ceux qui attein- trait une noble soumission. catholique Avvenire, hier, que le dront l'âge de 20 ans entre le 1er gouvernement italien et le Saint-Siège devraient collaborer plus étroitement dans le domaine politique pour rétablir la paix dans le du communisme.

lions de livres australiennes (\$350 136,317 tonneaux.

Mercredi, 27 décembre les principaux articles: laine, 54 millions de livres; beurre, 13,500,-000; fromage, 1,150,000; boeuf et veau, 4,500,000 mouton, 680,000; Angleterre: il s'agit d'un corps d'a- agneau, 5 millions; porc, 1,250,000; sucre, 5,500,000; plomb, 3 millions; d'hui dans un port de la côte méri- zinc et cuivre, 1,180,000; conserves de fruits, fruits secs, 2,800,000; blé

PARIS, — Les troupes françaises ont repoussé hier deux attaques al-BRUXELLES, - Le roi Léopold lemandes, l'une dans un combat militaires comme s'étendant le long du flanc nord du front de l'ouest.

de des eaux territoriales dans l'o-mercial entre la Grande-Bretagne et la Suède. Cet accord a pour but de maintenir le commerce anglo-sué-PARIS, — On apprend aujour- dois à son niveau actuel dans la me-

Par contre, l'Angleterre a eu 2070 ment allemand prétend aujourd'hui que des avions anglais ont été blo-Les pertes de la Grande-Bretagne qués hier dans une incursion à depuis le début de la guerre s'élè- la côte de la mer du Nord, du côte vent donc à 2511 hommes, celles de l'Allemagne, et disent qu'un avion anglais a été abattu.

GENEVE, - La Société des Najourd'hui que le cargo anglais tions se sera peut-être donné au cours de l'année 1939 une nouvelle vie puisqu'elle a expulsé par un acte énergique la Russie soviétique.

> LONDRES, - Le ministère de l'aviation annonce aujourd'hui qu'une envolée de reconnaissance fructueuse a été faite dans le nord-ouest de l'Allemagne et qu'un avion anglais

### Samedi, 30 décembre

BERLIN, - Le haut-commande ment allemand annonce qu'un sousmarin allemand a torpillé un cuiras- le gouvernement hitlérien. sé de la classe "Queen-Elizabeth", au large de l'Ecosse.

trois hommes et causant quelque tions.

retard de plusieurs jours et on esti- ire erreur en attribuant des mo- et d'enfants. me qu'il a coulé aves ses 13 hommes biles politiques et une portée poli- 20 Dès le premier jour de la militaires. Au cours du bombarde-

mission économique dirigée par Dublin discutent actuellement de ce. Ce n'est pas à la Congrégation un grand nombre de villes ouvertes. préalablement évacué. Karl Ritter. La mission allemande la possibilité d'un nouveau soulè- des affaires extraordinaires, con- Des faits analogues se sont renoudoit passer trois semaines en Rus- vement en Irlande, cette fois dans grégation où s'étudiaient les choses velés quotidiennement.

monde et pour arrêter l'expansion me de Lloyd, dit que 205 vaisseaux allégation de polémiste, et ce n'est Un très grand nombre de petites Saint-Jean, le Grand Théâtre et SYDNEY, Aus., — Le gouverne- dus depuis le début des hostilités, tendancieux qui adressait au maur- Krzepice, Klobucko, Skala, Debica, ment britannique a passé une com- L'Allemagne pour sa part, s'est fait rassime les sourires de l'hitlérisme, Mosciska, Sadowa Wisznia, Grodek inouïe qu'ont été bombardés par amande en Australie pour cent mil- couler 22 navires d'un tonnage de qu'on pourra redresser cet échafau- Jagiellonski, ont été complètement vions et artillerie lourde allemande

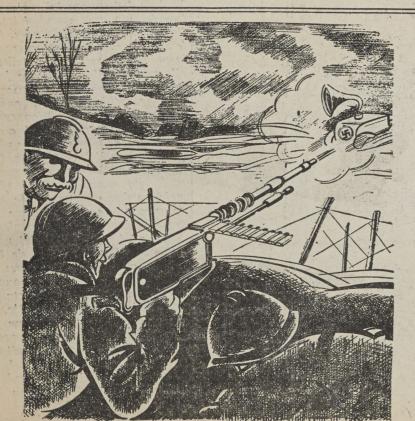

- Ici, au moins, on fait taire les bavards !!!

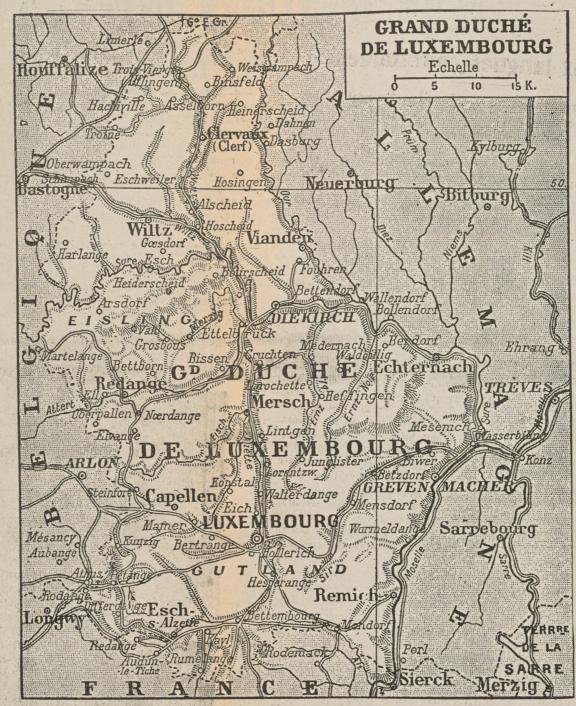

Voici la carte du Luxembourg. On sait que ce petit duché craint une autre invasion des Allemands. Il fut envahi par cette nation, lors de la Grande Guer re. On a doublé la garde des édifices publics.

### Le nationalisme...

(Suite de page 1)

rectification. Le mot de "haine" nifester sa sympathie aux aviateurs ainsi que 80 personnes furent tuées ne convient pas à la thèse de Maur- polonais. LONDRES, - L'Amirauté annon- ras qui ne demande pas de persé-

Georges Goyau poursuit:

politiques, que ce décret fui prépa- Dans les grandes villes les Alle-

que l'on n'est nullement enclin, sur bombardements aériens. les bords de la Sprée, à intérpréter Bien des fois il y eut, à la suite pes allemandes ont fait usage, au cet acte comme un acte de com- de bombardements de ce genre, des cours des engagements, de gaz asplaisance pour l'hitlérisme. Et sans centaines et des milliers de tués phyxiants. Le cas s'est produit nodoute serait-il possible d'établir parmi la population civile. Tels fuque, le nationalisme maurassien é-rent entre autres les effets effroyatant un fruit de l'esprit classique bles du bombardement de la ville aviateurs allemands ont de même et les fantaisies raciales de l'hitlé- de Lublin du 9 septembre. risme apparaissant comme le point D'autre part, on a pu avoir souque qui assimile ces deux doctrines civile. Chaque fois, il y eut des attestent que de mauvais traite-

postures des démocrates chrétiens. les vaches.

# Un communiqué...

(Suite de page 1)

pée par un tel subterfuge, s'assem- qui avaient cherché refuge dans les Seule cette phrase appelle une blait en foule dans la rue pour ma- champs avoisinant le train. C'est

Les équipages des bombardiers quement des femmes et des enfants ce qu'un sous-marin allemand a cutions contre le judaïsme, mais allemands n'attendaient que cela qui se sauvaient du train d'évacuaattaqué un cuirasse anglais, tuant simplement de légitimes précau- pour descendre aussi vite qu'ils le tion. On pourrait citer des centaipouvaient et massacrer la popula- nes de cas de ce genre. De même les tion civile au moyen de bombes autos privées, mêmes isolées, ont Mais les logiciens qui appuyaient et de mitrailleuses. Il y eut ainsi un été régulièrement attaquées. LONDRES, — Le cargo anglais leur raisonnement sur une inexacte très grand nombre de tués et de 30 Les avions et l'artillerie allelong, s'étendant des îles Orcades au "Moortoft", de 875 tonnes, est en assimilation commettaient une au- blessés, dont beaucoup de femmes mande ont bombardé d'une maniè-

tique à un acte religieux du magis- guerre (1er septembre), les avions mentment de Varsovie ont été dé-

ré, mais à une congrégation qui mands bombardaient des quartiers également pas été épargnés (le cas dans ses jugements se laisse exclusi- n'ayant aucune importance militai- s'est produit, entre autres, à la gare SYDNEY, — Le gouvernement vement guider par les considéra-re. Ils procédèrent de même à la de l'Est de Varsovie). australien a hier appelé à l'entraîne-tions religieuses. Dans le recul de destruction totale de bourgades et

gieux, verdict d'équité qui enregis- 45,000 habitants, a été littéralement églises et des monuments historianéantie à la suite des bombarde- ques ont été constamment bombar-Si la majeur du raisonnement flé- ments. Les dégâts n'ont pas été dés par l'aviation. A Varsovie, les chit, si la mineure n'est pas en meil- moindres dans les villes de Tarnow, bombardements aériens ont transleure posture, que reste-t-il de la Rzeszow, Radmosko, Lowicz, Kutno formé en un amoncellement de rui-LONDRES, — La gazette mariti- conclusion? Elle n'est plus qu'une Sochaczew, Skierniewice, Miechow. nes le château royal, la cathédrale alliés et neutres, ayant un jaugeage pas en allant chercher dans le bourgades, telles que Zwolen, Gartotal de 744,288 tonnes, ont été per- "Volkisher Beobachter" un article wolin, Piaski Luterskie, Pinczow, monuments historiques. dage dialectique. Au demeurant, détruites par les bombardements. la fameuse église et le couvent de l'ironique amertume avec laquelle Dans toute la Pologne, surtout dans Czestachowa, qui, comme l'on sait, la "National Zeitung", de Berlin, a ses régions centrales, il n'y a pas constituent le lieu le plus sacré de commenté la décision papale rela- une ville ouverte qui n'ait été sé- la Pologne. tive à l'"Action française", prouvait rieusement endommagée par les

culminant de certaines exagéra- vent les avions allemands descendre mieniec. tions romantiques, toute polémi- très bas et mitrailler la population | 60 Des témoignages irrécusables

moins de la loyauté de Georges mières l'une après l'autre, sans en (Posnanie, Poméraine, Silésie). Goyau. Les gens qui s'escrimeraient omettre aucune. Sur de vastes éten-

traillés les trains transportant la population civile. Abaissant leur vol, les aviateurs allemands semaient la mort parmi les voyageurs à Chodrow. C'étaient presque uni-

re continue les hôpitaux civils et

Les trains sanitaires, bien que signalés de loin par l'insigne de la Croix-Rouge bien distinct, n'ont

50 Contrairement à ce qu'a affirparaîtra comme un verdict reli- La ville de Siedlce, qui comptait me la propagande allemande, des autres édifices classés parmi les

C'est de même avec une barbarie

50 A plusieurs reprises, les troutamment les 6 et 8 septembre dans jeté des projectiles avec gaz asphy-

repose sur des hypothèses gratui- centaines et des milliers de morts. | ments ont été infligés à des prison-C'est de la même façon odieuse niers de guerre polonais. Dans beau-"Il est excellent, note l'Action qu'ont été bombardés les villages et coup de cas, des prisonniers polo-Française, que cette mise au point les moindres agglomérations rura- nais blessés ont été achevés et des ait été faite — faut-il dire par un les. Au moyen de petites bombes in- meurtres ont été commis parmi la adversaire? - disons plutôt par un cendiaires, les Allemands détrui- population civile, en particulier contradicteur. On n'attendait pas saient méthodiquement les chau- dans les provinces de l'Occident

à confondre le nationalisme fran- dues du territoire, pas un village, aux plus élémentaires sentiments çais et le racisme allemand démon- pas une maison n'ont été épargnés. d'humanité. Toutefois, ils ne dontreront leur mauvaise foi. Georges Les aviateurs mitrailleurs se sont nent pas encore toute la mesure de Goyau, consciencieux et compé-acharnés contre la population des la barbarie des Allemands, lesquels, tent observateur des choses et idées campagnes en tirant même sur des on le sait, viennent de proclamer de l'Allemagne, a définitivement paysans employés aux travaux des le rattachement de bon nombre de détruit une des habituelles im- champs ou des petits pâtres gardant provinces polonaises au Reich et annoncer par avance l'expulsion

forcée de ses foyers de la population autochtone polonaise.

que toutes les assertions fournies par re. les dirigeants du Reich sont autant de mensonges ehontés.

### Dimanche 31 décembre

LONDRES, - Le chalutier de pêche anglais "Resercho" de 258 tonnes a touché une mine et coulé dans la mer du Nord. Les neuf membres de l'équipage ont été sauvés.

du haut commandement de l'armée rin allemand. française ce matin:

"Des patrouilles ont circulé entre la Moselle et la Sarre, malgré une protestation auprès de la Granle froid intense.

BERLIN, - Le haut commande On ne saurait douter que le mon- ment allemand prétend aujourd'hui de civilsé sera unanime à réprou- que des avions nazis ont effectué ver des atrocités aussi révoltantes. des envolées de reconnaissance au-Car nul n'ignore, à l'heure qu'il est, dessus de la France et de l'Angleter-

> PARIS, — Le bulletin d'hier soir du Grand quartier Général français annonçait que les troupes françaises avaient fait des prisonniers hier au cours d'un engagement dans les contre forts des Vosges.

PARIS, - On annonce aujourd'hui qu'un vaisseau français et un avion de bombardement britanni-PARIS, - Voici le communiqué que ont ensemble coulé un sous-ma-

BERLIN, - L'Allemagne a porté de-Bretagne et de la France, contre "L'activité de l'aviation, consta- l'emploi des territoires mandatés tée hier, n'a donné lieu à aucun en- pour fins de guerre. Elle vise partigagement entre les forces aérien- culièrement la Syrie et l'ancienne Afrique orientale allemande.

# Attention!!!

Il nous faudrait bientôt renouveler notre provision de papier...

Et payer nos taxes!

Nous épargnons

si nous payons comptant.

§ § §

VOICI QUELQUES MOYENS DE NOUS AIDER A REALISER CETTE EPARGNE ET CONTRI-BUER AU SOUTIEN DU JOURNAL CATHOLI-QUE FRANCAIS:

- a) En payant votre ABONNEMENT
- b) Par des DONS pour des abonnés
- c) En SOLLICITANT des abonne-

§ § §

Si chacun des retardataires voulait payer son abonnement nous aurions le montant nécessaire.

§ § §

Nous remercions les personnes suivantes qui ont répondu à l'appel

Du 26 décembre au 3 janvier

Michel Dubé, Pierre Marchadour, Eugène Rouceray, Alphonse Lalonde, S. E. Mgr J. A. Papineau, Ernest Bilodeau, Louis Bourret, A. Fauteux, Max Domphausse, Chambre de Commerce, Ottawa; Mme Jos. Balaux, Wilbrod Forest, Arthur Lavallée, l'Abbé J. C. Beaulac, Philias Brière, S. E. Mgr A. Gosselin, Francis Poulin, Théodore Boudreau, Rév. C. O. Fillion.

### AVIS AUX ABONNES

TOUS LES ABONNEMENTS MARQUES —

Janvier 1940 --- Sont DUS---

PENDANT CE MOIS

IL Y A BEAUCOUP DE RETARDATAIRES VOYEZ LA BANDE DE VOTRE ADRESSE

Allons! Un coup de coeur pour la la cause du journal catholique et français.

§ § §

Votre bonne volonté dans le passé nous permet d'espérer que nous atteindrons notre but.

# Dans l'ancienne armée

### Vauban et la guerre prudente

tions mûrement réfléchies et préparées, c'est, a-t-on dit maintes fois au cours de ces derniers jours, la qui commence. Une aussi sage conception - et qui provient d'une juste possession de soi et des movens dont il dispose — honore le haut gueillir nos annales militaires: le ci-dessous quelques extraits. maréchal de Vauban.

Nul, au temps de l'ancienne arde porter le titre.

le il ne les exposait qu'avec tact Le grand ingénieur — Hâtons- parler les deux langues couramlier se montrât dans la tranchée mais" trop exposé aux mauvais coups, de Il s'efforçait à le corriger pour mot de la guerre: complimenter, elle aussi, M. de Vau- tant, sinon chez lui du moins chez

se développent les conquêtes du tière. roi, se répéter à toutes les pages. "Vauban, a écrit le marquis de gérant canadien à s'enrôler pour Il en est un qu'on a cité cent fois Roux, dans son bel ouvrage consa- faire du service actif fut un Camais qu'on redira d'autant plus vo- cré à "Louis XIV et les provinces nadien français, M. Jean Lafontailontiers que c'est Racine qui le conquises". Vauban a fait, à la ne. La générosité récemment marapporte - du camp près de Na- France agrandie, un corset de plamur — dans une leitre fort belle ces fortes." Ces places étaient celles à Boileau; et là est un garant qu'on qu'il avait bâties pour la défense du mais qui, une fois celle-ci terminée saluera chapeau bas. Donc, M. de territiore. Pour celles qu'il atta- avait compassion aux misères et Vauban, connaissant la "chaleur" quait, il y employait les mêmes res- aux fatigues qu'entraînent les comdont se montrent capables dans l'ac- sources; et toujours c'était avec cet- bats, indulgent aux petits et qu'anition les soldats français et vou- te parcimonie qu'il apportait à ex- mait une grande tendresse pour lant éviter qu'ils ne se livrassent poser les effectifs qui dépendaient ces humbles qui collaborent, sans sans nécessité à quelque démonstra- de lui. Ecoutons Racine: à Cambrai, en tirer toujours profit, au triomtion aventureuse, avait tenu une il éclata une dispute fort vive en- phe et à la victoire: de pauvres terfois, devant quelque contingent tre Vauban et du Metz, un autre ind'entre eux, ce langage empreint génieur qui voulait que l'on hâtât la des soldats obscurs et ces admirad'une bonté si sage et si ferme en- prise d'un certain ouvrage en em- bles bas-officiers, anspessades et semble: "Mes enfants, on ne vous ployant, s'il le fallait, beaucoup de autres, qui concouraient si vaillamdéfend pas de poursuivre les enne- monde. Du Metz réussit, il est vrai, ment à mener à bien ses travaux. mis quand ils s'enfuiront, mais je "mais, ajoute Racine, les ennemis ne veux pas que vous alliez vous fai- y étant revenus avec un feu épou- Bourguignon, savait ces choses et re échigner mal à propos sur la vantable, ils reprirent la position et les proclamait. "Monseigneur, écricontrescarpe de leurs autres ouvra- le roi y perdit plus de 400 hommes vait-il à Louvois, ce sont des homges. Je retiens donc à mes côtés et 40 officiers." Cependant, ajoute mes faits comme ceux-là qui saucinq tambours pour vous rappeler le typique témoin: "Vauban, deux vent les Etats." Il voulait dire des quand il sera temps. Dès que jours après, revint à la charge à son hommes de toute provenance et de

ce fût offensive ou défensive, te- Saint-Simon, rigide dans l'action

### Economiser les vies humaines, épargner le combattant, ne l'avenles deux langues couramment

tactique qui caractérise — du cô- C'est ce que déclare M. Arthur B. Wood, président de la Sun té français du moins — la campagne Life. — Allocution en français aux représentants du district des Trois-Rivières

commandement. En dépit de tout d'agents de la Compagnie d'assu- plus à l'ordre du jour, il n'est pas té de conquête et de domination se du monde. Voilà ce qu'ils pence qu'on a écrit de fantaisie sur les rance Sun Life de la région des sans intérêt de souligner plus parguerres du passé (guerres en denTrois-Rivières au siège social de ticulièrement ceux des Canadiens,

la plus haute expression de l'acti
— et ce qu'ils continueront à penne font qu'une seule et même chose,
ne font qu'une seule et même chose, telle, comme on a dit bien souvent cette compagnie, il y a quelques qui, ayant leur mot à dire dans les à tort), cette méthode a ce mérite jours. Le président, M. Arthur B. affaires du pays, émettent des opiencore de se recommander, dans sa Wood, a prononcé une très intéres- nions qui sont à la fois des leçons réalisation, de l'un des chefs les sante allocution, en français, dont et des exemples. On verra que sur plus respectés dont puissent s'enor- nous sommes heureux de publier la question du bilinguisme particu-

A une époque où le problème de juste.

mée, qui se fit voir, autant que ce nait toujours la main à ces précaugrand homme, parcimonieux du tions et faisait grand cas de ceux sang des soldats et, dans la défen- qui les observaient. Cela est si vrai son allocution: se et l'attaque des places, de celui qu'on l'a entendu donner de grands de ses ingénieurs et de ses offi- compliments au maréchal de Tal- pendant, que je trouve très malheuciers. "Le plus avare ménager de lard pour toutes ces raisons qui reux que la population de la provinla vie des hommes." C'est ainsi que amènent un homme de guerre, cir- ce de Québec, en général, ne se renl'aigre Saint-Simon qualifie l'ancien conspect en son audace, à éviter les de pas mieux compte de l'importanlieutenant-général des armées du assauts meurtriers ou les manoeu- ce d'être bilingue. Cette vieille proroi et va, tout autant pour cette hu- vres qu'on peut qualifier de déco- vince qui nous a vus naître et dont manité que pour son habileté et ses ratives et qu'aucune nécessité stra- nous sommes tous fiers présente le talents, jusqu'à remettre en honneur tégique n'impose. Aussi le fait que spectacle inusité de deux grandes à son intention, ce beau nom de "pa- Tallard est le chef "qui fatigue le races vivant ensemble dans la paix triote" dont il est bien certain que moins une armée, qui la fait le et jouissant des mêmes avantages. nul ne mérita, autant que Vauban, mieux subsister et qui, sans sur- Le français et l'anglais sont tous charger ses troupes, les fait très deux langues officielles et nul dou-Ce "ménagement" de la vie des bien servir", est-il, au regard de te que l'intérêt public serait mieux combattant, la réserve avec laquel- Vauban, celui qui a sa préférence. servi si tous les citoyens pouvaient

et économie ont certes valu à celui nous de le dire — avait un mérite ment. Au cours d'une causerie qu'il qu'animait un esprit si chrétien et d'autant plus exceptionnel à témoisi national (et dans un siècle que nos modernes accusent pourtant sonne, à certains moments, qui se d'insensibilité) les louanges les plus risquât autant que lui. Cette témé- cerveau, le docteur Wilder Penméritées et des juges les plus diffi- ri(é, chez le "preneur de villes", é- field, disait que personne ne pouciles. Les femme elles-mêmes, dont tait si connue que Louvois lui-même vait se considérer comme cultivé le coeur est toujours ouvert au souf- dut intervenir et adresser plus d'u- s'il ne connaissait trois langues: frances et pitoyable aux maux que ne semonce à cet égard au dit le français et l'anglais, cela va de suscite la guerre, n'avaient pas as- "sieur de Vauban". Est-ce que ce- soi, et une autre. A ce compte-là, sez d'éloges pour ce génie tout or- lui-ci, tout maréchal de France qu'il bien peu d'entre-nous peuvent prédonné, classique et qui savait conci-fût, n'avait pas été surpris, s'en altendre être vraiment cultivés. Si, lier au mieux le bien du service et lant, mêlé aux fantassins, "carabi- comme je l'espère, l'exemple que je celui des troupes qui travaillaient ner" aux avant-postes? Afin d'y donne incite quelques-uns d'entre ou se battaient sous son commande-mettre bon ordre, il fallut que Louis ment. La fine Mme de La Fayette, XIV, plus écouté que Louvois, inter-ce sujet, je n'aurai pas fait un effort rendant hommage aux capacités de vînt de son autorité; et ce fut pour en vain.' M. de Vauban, l'avait surnomme le ordonner au maréchal d'Humiè-"preneur de villes". Ce "preneur de res d'avoir à veiller personnellevilles", dit-elle, "n'était occupé, de- ment à la sécurité d'un si grand sol- te compagnie d'assurance-vie à cavant Phillippsbourg qu'à épargner dat. Vauban s'excusait en disant ractère international qui soit dans du monde"; et la spirituelle Mme de que ce chevaleresque esprii de bra- le monde", a obtenu plus de douze Sévigné, toujours inquiète et trem- voure est "un péché originel dont pour cent de l'ensemble des ventes blante que son petit-fils le cheva- les Français ne se corrigeront ja- d'assurance ordinaire, M. Wood

ban d'une méthode qui n'excluait les autres. Dans cette pensée, il ration de la guerre a rendu plus difpas le courage mais le modérait de avait inventé un système de fortifaçon à le faire servir longtemps et fications — qui n'était qu'à lui. vail; mais je crois qu'il ne s'agit là plus souvent. C'est, comme bien en "Un homme bien retranché, disait- que d'une réaction passagère. La pense, en parlant de tout cela — il, en vaut six qui ne le sont pas."

et de Vauban et du chevalier — à Et il avait encore pour maxime qu'sa chère fille de Grignan. "Je me "il ne faut jamais faire à découvert plus vivement au public que la vie rassure, ma chère fille, car le chè- ni par force ce qu'on peut faire par est précaire et qu'il importe de s'asvalier est persuadé que ce siège l'industrie." A ce effet, et pour don-(auquel il prend part) finira bien- ner à cette protection toute son eftôt, que Vauban étant le maître, et ficacité, il avait imaginé fort san'étant pas pressé, rien ne l'em- vamment tout un ensemble de bo- "Je voudrais, en terminant, propêchera de conserver les hommes yaux, cheminements, fossés, redans, en contre de l'occasion qui se présente pour exprimer ma satisfaction de faire; et vous savez combien il est et circonvallations qui resserraient, la façon dont notre province s'est admirable dans le soin continuel enfermaient ou défendaient les pla- comportée relativement à la politices à l'aide d'une armaiure dans la que de guerre du Canada. Il est si-Ce "soin" était même si visible, il quelle on peut voir, jusqu'à un cer- gnificatif de constater l'empressetémoignait, de la part de Vauban, tain point, l'embryon d'un système ment avec lequel les Canadiens d'une préoccupation si constante qu'on pratique toujours et dont la français ont répondu à l'appel. L'un qu'il n'est que d'ouvrir une biogra- ligne Maginot elle-même, avec ses de nos régiments canadiens-franphie du maréchal pour en voir les perfectionnements, n'est que l'ex- çais fut le premier du Canada à exemples, au fur et à mesure que pression étendue à toute une fron-remplir ses cadres. et, au sein de

vous les entendez battre, ne tour, attaqua le bastion "dans les tout rang mais faits à son image, manquez pas de revenir chacun à formes et s'en rendit maître sans y dévoués comme lui au roi et au ser-

ce que Vauban "vînt premier dans plicité..", voilà comment s'expritiquait la "guerre prudente". Et là, ses écrits", "fut fait comme il l'a- me, en le jugeant, Fontenelle son est un précédent dont, avec beaubiographe; mais aussi tout génie, coup de sagesse et pour les mêmes L'admirable est que le "preneur patience, opiniâtreté dans l'art de raisons on a repris le modèle, obserde villes", en quelque action que la guerre; un "patriote", comme dit vé l'exemple.

Après avoir souhaité la bienvenue fluvienne, M. Wood continua ainsi tués en dehors de Montréal que la ment gallophobe et antichrétien, rir, non seulement pour défendre de moralité a l'é-

Après avoir rappelé que la Compagnie Sun Life, "la plus importancontinue son allocution en disant un

"Ainsi que je l'ai dit, la décla

notre propre Compagnie, le premier

vos postes." Cela, ajoute le poète-historiographe, qui tenait si fort à "Vauban, tout force, bonté sim-ger, Vauban avait inventé et pra-

Edmond PILON.

# L'ALLEMAGNE ETERNELLE

PARIS, - M. Camille Vallaux é- aujourd'hui, c'est Hitler; demain, ce des Eddas et des Niebelungen, mê- contraindre les autres peuples à

nous, je pense surtout aux Anglais fléau. l'Allemagne impériale et l'autre; la Prusse." Depuis, la Prusse a ab- Teutsch, origine du nom Deutsch. ser les fainéants et les bornés exisnous avons cru qu'une fois le kaiser sorbé toute l'Allemagne. L'Allema- Le nom de ce Mars nordique est fer auprès de lui: mais ce n'est qu-

profits. Il n'y a pas deux Allemagnes, il Lors d'une réunion d'un groupe l'union nationale est de plus en n'y en a qu'une: celle de la volon- La guerre fera l'Allemagne maîtres- l'origine les idées de Dieu, de Fortoutes les conventions échangées n'y en a qu'une: celle de la volon- La guerre fera l'Allemagne maîtresvité humaine, cette Allemagne dont ser, tant qu'il y aura une Allema- deux mille ans avant Hegel, Bis- mentale de la liberté future, ne resle kaiser était hier le porte-parole; gne unie.

> lièrement, M. Wood frappe la note cais envers l'oeuvre de la Croix Sarraut! — où M. Camille Mauclair ne, Henri de Treitschte a écrit: C'est grâce aux dons considérables les doctrines du germanisme: aux représentants de la région tri-"Permettez-moi de vous dire, ce- gement dépassé son objectif."

crit dans la "Dépêche de Brest": sera un autre, tant qu'il y aura une lées d'éléments angles et wendes, réaliser l'idéal dont il possède les "Nous avons cru, — quand je dis Allemagne capable de déchaîner le et adoptée par les Germains, le maî- lois. Le droit dont ceux-ci se récla-

Ouvrons maintenant le "Dépê-Rouge est aussi digne de remarque produit quelques textes énonçant

province, dans son ensemble, a lar- montre que, dans la vieille reli- l'Etat, mais pour l'agrandir: car la gion nordique issue des légendes mission du peuple allemand est de

tre du Wallhall est, plutôt qu'Odin ment est, aux yeux de l'Etat-Force, et aux Américains, — il y a vingt | En 1787, Mirabeau écrivait: "La qui est scandinave, Thor ou Teu- précaire et conditionnel. Un laboans, qu'il y avait deux Allemagnes, guerre est l'industrie nationale de tatès, c'est-à-dire, en dialecte goth, rieux intelligent peut daigner laisabattu, nous aurions affaire à une gne est prussifiée. C'est pour tout le donc celui même du peuple né pour une indulgence. Le jour où son inténation prête à renouer les rapports pays que la guerre est devenue l'in- la guerre: et le terme national de rêt exigera qu'il les subjugue, il en ormaux entre peuples civilisés. dustrie nationale, celle dont on at- Goth s'identifie avec "Gott". c'est- aura le droit. S'ils occupent une Erreur funeste; nous l'avons tend prestige, gloire, puissance et à-dire Dieu. Deutschland, c'est le bonne place sans l'utiliser, il pourpays de Teutsch, du seigneur de la ra légitimement s'en emparer au ...La guerre a fait l'Allemagne. guerre. Ainsi, explique Lasson, dès nom d'une loi vitale supérieure à

"L'idéalisme d'un peuple se mesure à son efficace énergie militai-

"Ces traités, limités à une réserve teront valables qu'autant que les in-Dans son ouvrage sur la "Politik", térêts resteront les mêmes. Qu'une code social de l'Allemagne moder- volonté contractante se retire, le traité tombe. Un traité est d'ailleurs par lui-même un déni de l'évolution sociale: il se prétend fixe, alors que tout change. L'Etat, étant

(Suite à la page 7)

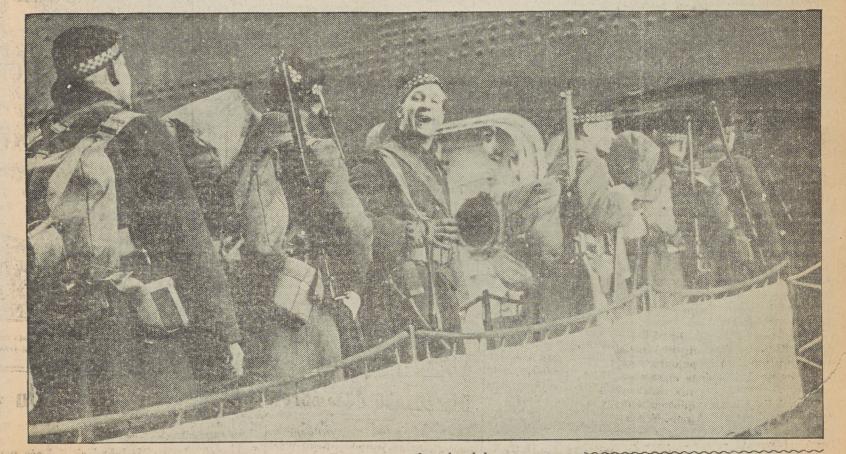

Régiment écossais canadien montant la passerelle pour se rendre à bord du transatlantique qui devait le conduire en Angleterre. L'un des soldats, comme on peut en juger, crie joyeusement à ses camarades de le suivre.



(Ci-dessus)—Ces volontaires canadiens quittant le pays à destination de l'Angleterre puis du front ouest, semblent, si l'on en juge par leur expression joyeuse, heules Allemands.

(A droite) - Si l'on fait exception du havre-sac, tout diffère dans l'accoutrement de ce sergent-major qui va prendre le bateau pour l'Angleterre et le front. La reux de leur sort et ne craignent nullement coiffure, la redingote, etc., ont changé depuis 1914 mais l'esprit reste le même.



# L'ACTUALITÉ EN IMAGES

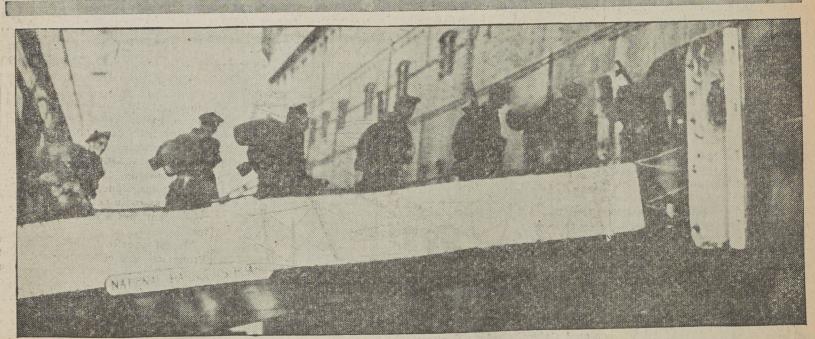

La carabine en bandoulière, le havre-sac solidement attaché sur les épaules, nos soldats canadiens s'engouffrent rapidement dans le navire qui les transportera sains et saufs, sans une seule perte, en Angleterre.

# Le deuxième contingent du Royaume du Canada

### EST ARRIVE SAIN ET SAUF EN ANGLETERRE

### Description du départ du Canada

teurs ont entendues à la radio.

une troupe d'ombres fugitives, une navires enfumés disparaissent. Bien et devenu la mascotte du régiment

amilies se sont déjà liées. Pour cer- Au milieu d'une flotille des cha- se noursuivent dans le calme. vec de jeunes soldats qui partaient monde entier.

La première division des armées permet à ses trois collègues de monde terres du Royaume du Canada, ter à bord en musique. En procesce chiffrant par environ 16,000 sion solennelle, tous quatre para hommes, est actuellement au com- dent alors devant leur mentor offiplet en Angleterre. Cette division a ciel, le major Tom Wayling, officté transportée outre-mer en deux cier de liaison du ministère de la vée de Montréal, en réponse à ur contingents. Nous donnons ci-des- Défense nationale, et lui présentent sous une description du départ du en grande cérémonie un brassard second contingent de troupes cana- impressionnant sur Jequel est insdiennes comme complément aux crit en lettres d'or "Barman". A la dépêches que la plupart de nos lec-proue de leur vaisseau des hommes l'Angleterre." d'un corps ontarien ont affixé une Dans un port canadien sur l'At- figure de proue à laquelle il manque lantique, le —— décembre. Telle toutefois la majesté de celles qu' ornaient les navires d'autrefois: C'est un ancien Indien de bois deestompée dans un nuage de brume puis longiemps chassé de la porte et de neige où, l'un après l'autre, les de son premier magasin de tabae ses sismiques assez fortes se sont

qu'il fasse grand jour, le temps est Ce sont de beaux vaisseaux sur si bruineux, qu'en quelques instants lesquels ces hommes sont partis. Les il ne reste aucune trace des paque- grands du monde les connaissent ports venant de la province d'Erzi bots et de leur escorte, perdus de bien pour y avoir parfois passé les vue aux gens du rivage aussi rapide- quelques jours d'une rapide traverment que par la nuit la plus épais- sée Sous les clairs de lune tropicaux et dans la lueur du soleil de Le deuxième contingent des for- minuit, des romans se sont dérou- DEPENSE QUOTIDIENNE ces actives du Canada est parti vers lès sur leurs ponts. Si rapidement des champs de batailles de la dis- out-ils été affectés au transport des Un exemple typique de cette tradi- PARIS, - La guerre actuelle coû Sur terre, tout est enveloppe de tion familiale s'incarne dans le le à l'Europe \$150,000,000 par jour.

rieux pressent leurs nez r ugis con-sont quatre correspondants de jour- plétant l'entente commerciale déjà à la marine ma profonde satisfactre les montres débordentes des naux, bien connus des lecteurs ca- conclue, sont présentement discu- tion pour les résultats obtenus de naux, bien connus des lecteurs ca- conclue, sont présentement discunadiens. Pour l'instant, leur imagi- tés. mosphère est plus grave L'air ne nation fertile s'applique à accroître résonne pas de chants martiaux. Les la gaieté générale plutôt qu'à comquais sont vides de foulcs enthou-siastes et tapageuses. Ma's au-tes-son, envoyé spécial de la Presse siastes et tapageuses. Ma's au-des-sus des têtes vrombisse it les a-vions qui suivent les nav ces à mevions qui suivent les nav res à mesure qu'ils lèvent l'ancre pour pren
troupes, que leurs luxueux intétroupes, que leurs luxueux intétroupes que leurs luxueux intédre leur place dans le ce voi dont rieurs, que leurs fixueux inte-rieurs restent les mêmes et forment que les rubans de papier multicola tête se perd déjà dans la brume un cadre étrange à la simple teun cadre étrange à la simple te-nue de campagne des militaires. Darts. Bientôt, tout se tait et la brume, après avoir avalé les for-mier ministre, on annonce la nomi-A berd de chaque vai seau, cependant tout est gai. Au cours des
pendant tout est gai. Au cours des pendant tout est gai. Au cours des pendant tout est gai. Au cours des pendant tout est gai. Au cours des pendant tout est gai. Au cours des pendant tout est gai

tains d'entre eux, ce n'est pas la pre- lutiers fumeux, glisse un des som- Mais ils ne sont pas tous partis mière traversée en temps de guerre bres et puissants vaisseaux de la ma- De la rade, se détache une silhouet-Sur la politine d'un officier, se voit rive britannique. Dans son sillage le amincie qui va fermer la marche. le ruban de la Croix Victoria. Un suit un immense paquebot qui a même le plus terrestre des terriens autre était à la tête d'une campa- connu des heures glorieuses durant peut sentir quelle puissance renfergnie de Canadiens, dans la campa- la Grande Guerre. Le navire sui- ment ses flancs effilés. A son mât gne de Mons, aux derniers jours de vant est un des plus beaux qui vo- flotte un pavillon honoré. Sous la "l'autre" Grande Guerre. D'autres, guent sur les mers. Et puis, parmi protection de ses canons voyage- vélé, que le Vatican a compilé secrèqui participèrent à la charge de d'autres vaisseaux, vient un na-ront ces hommes du Canada qui tement et distribué un "livre d'or Vimy et s'enlisèrent dans la boue vire, à peine camouflé, dont le nom vont défendre la cause du juste présentant sous une forme docu- DECORATION DE PIE XII de Passchaendaele, fraternisent a- seul éveillerait des souvenir par le droit. En quelques instants cette mentaire les efforts du pape Pie

leur première croisade. Certains Sur terre, règne l'atmosphère cou- facée dans la grisaille.

### lci et là a travers le monde au cours de la semaine IMPORTANTE RESOLU- ; gué apostolique recevra une co- Galeazzo Ciano, ministre des af-"JE PARS LE PLUS TOT POSSIBLE", DIT BENNETT

OTTAWA, - Les rumeurs vou nada pour reprendre son activité politique ont été niées.

M. Bennett a déclaré, à son arri article de la "Gazette" suggéran son retour à la vie politique active

"Ma réponse à cet article est que je pars le plus tôt possible pour

### NOUVELLES SECOUSSES-SISMIQUES

ANKARA. - De nouvelles secous craint un autre désastre. Les rap credi, estiment que le nombre des morts y atteindra au moins 40,000.

### DE \$150,000.000

la gaieté de Noël. Aux fenêtres s'ac-crochent des couronnes de houx, tandis que sur les trottoi s les cu-rieux pressent lauxe.

### DES ETUDIANTS CANA-DIENS

caise au Canada en face d'une ma- catholiques allemands non-aryens. orité anglaise et il ne saurait être travailler de concert à enrichir le conflit actuel. patrimoine commun. Les droits et les privilèges doivent être égaux parce que les canadiens-français ont bâti le Canada avec les anglo- EN POLOGNE CONQUISE canadiens."

### UN HOMMAGE A LA MARINE FRANCAISE

tion de l'amiral Durlan, les alliés ce qui en restait. s'attendent à remporter bientôt la victoire. Ce communiqué, se lit com- M. J.-L. DEVAUX JUGE

Après quatre mois d'hostilités, je profite de l'occasion pour exprimer par sa silencieuse persévérance, son sens du devoir et sa complète compréhension de l'importance de l'apport de notre flotte dans nos manoeuvres de guerre."

OTTAWA, - Au bureau du prependant, tout est gai. Au cours des quelques journées d'attente avant l'embarquement, retardés par la mauvaise température, les hommes ont pu faire connaissance et des ont pu faire connaissance et d

### "Livre d'or" du Vatican

CITE DU VATICAN, - On a rédernière forme s'est, elle aussi, ef- XII en faveur de la paix ainsi que

"Il n'y a pas de minorité fran- mission d'établir au Brésil 3,000 tion du Pape.

Le livre traite aussi des efforts question d'assimilation d'une race du Pape pour éviter la guerre, a par l'autre. Deux races et deux cul- vant le 1er septembre, et de ceux tures égales voisinent et doivent tentés depuis pour mettre fin au

### CRUAUTE DES BOCHES

PARIS. — On a publié un com- moire de Tadeusz Kosciuszko, Com- laire du nouveau diocèse. muniquée signé par l'amiral Jean me les gens n'avaient pu détruire Durlan, commandant-en-chef de la tout le monument avant la tombée marine française. Selon la convic- du jour, les Allemands firent sauter INCULPE DE PROPAGAN-

### EN CHEF DE L'ILE MAURICE

M. A.-H. Bertrand.

### REPONSE DES SOUVE-RAINS AU PEUPLE DU DOMINION

Noël, au nom du peuple canadien La réponse envoyée du palais Sandringham dit:

"La reine et moi sommes sincèrement reconnaissants des bons souhaits du peuple du Canada et nous espérons que le nouvelle année ap-

# A M. CIANO

qui combattirent pour le Canada, tes quotidiens d'un port de mer, ces actives du Canada est parti. | Chaque nonce papal et délé- l'Ordre de l'Eperon d'Or au comte ques d'assassins à gages"

TION AU TROISIEME CON- pie du "livre d'or". Les autres co faires étrangères de l'Italie et gen- LE REGIMENT DE MAI-GRES DE L'ASSOCIATION pies seront remises au secrétariat dre du premier ministre Benito Mussolini.

Le livre a 37 pages et traite des M. Ciano a été avisé par S. E. le événements qui se sont produits en- cardinal Maglione, secrétaire d'E- MONTREAL, - Les couleurs du tre le 1er décembre 1938 et le 15 dé- tat du Vatican, que cet honneur régiment de Maisonneuve ont été MONTREAL. Qué. — Le comité cembre 1939. Une partie traiterait lui était conféré pour "son oeuvre déposées dans l'église Notre-Dame. e l'union nationale du 3e congrès de l'étendue de l'aide apportée par méritoire en faveur de la noble Elles y demeureront pour la durée de l'association des étudiants cana- le Vatican aux réfugiés non-aryens, cause de la paix et des relations de la guerre. Le lieutenant colonel diens a adopté d'importantes ré- Il serait question, particulièrement cordiales entre l'Italie et l'Egli- Bourassa, commandant du régiment solutions touchant cette brûlante du travail du Vatican pour obtenir se". Le message renfermait éga- a remis le drapeau au curé de la question de l'unité canadienne. du gouvernement brésilien la per-lement les souhaits et la bénédic-paroisse lors d'une cérémonie im-

### NOUVEAU DIOCESE

WASHINGTON, - Mgr Amleta Giovanni Cicognani, délégué apostolique aux Etats-Unis, a annoncé la création, par le Saint-Siège d'un nion de la Royal Empire Society et nouveau diocèse catholique com- du Canadien Club tenue ici, le très prenant des parties de l'Arizona et honorable R. B. Bennett, ancien PARIS, -- Le bureau de rensei- de l'Etat de Nouveau-Mexique. La premier ministre du Canada, a déguements polonais affirme que les cathédrale du diocèse sera située à claré que les civilisations non chré-Allemands ont force les habitants Gallup, dans l'Etat du Nouveau- tiennes du passé, quelle que soit leur de Lodz à démolir de leurs propres Mexique. On n'a, cependant, pas grandeur, ont toujours disparu. mains un monument élevé à la mé- encore annoncé quel sera le titu-

### DE PACIFISTE

EDMONTON, - James A. Mac-Pherson, signalé comme un des vert à tous les écrivains de langue chefs du Parti communiste d'Al-française du Canada. M. Lebel est berta, a comparu en cour de police membre du personnel du bureau des LONDRES, — M. J.-Louis Devaux, d'Edmonton, accusé d'avoir dis- traducteurs. Il recevra un prix de a été nommé juge en chef de l'île tribué de la propagande pacifis- \$100. Maurice à la suite de la retraite de te, le 11 novembre dernier. La cause sir G. E. Nairac. M. Devaux est ac- a été ajournée au 4 janvier et Mac- IL. FAUT TOURNER NOS tuellement Procureur général à Pherson devra rester en prison en Trinidad. Il avait autrefois prati- attendant, le magistrat ayant refusé que le droit à Winnipeg où il épou- de le libérer sous cautionnement. La sa Mlle Eunice Bertrand, fille de police avait un mandat d'amener

### ANCIEN CHEF ROUGE QUI IMMIGRE AUX **ETATS-UNIS**

PARIS, - La permission d'émigrer aux Etats-Unis a été donnée à Alexandre Barmine, ancien secrétaire de la légation russe d'Athènes, qui a démissionné en signe de protestation contre les "purges" sovié-

Barmine a travaillé dans une usides ouvrages antisoviétiques depuis qu'il a quitté le service diplomatique en décembre 1937.

Après avoir dénoncé Moscou, il l'activité diplomatique du Saint- CITE DU VATICAN, - S. S. Pie déclara: "J'ai signé mon arrêt de de ceux-ci sont les fils d'hommes tumière faite des bruits et des ges- Le deuxième contingent des for- Siège avec les gouvernements alliés. XII a décerné une décoration de mort et je me suis exposé aux atta-

# SONNEUVE

### BENNETT ET LA CIVILI-

MONTREAL, - Lors d'une réu-

### LE PRIX CASGRAIN A M. LOUIS LEBEL.

QUEBEC, - M. Louis Lebel, d'Otawa, est le vainqueur du concours Raymond Casgrain, concours ou-

### PENSEES VERS DIEU

QUEBEC, - Son Eminence le contre MacPherson depuis le 24 no- cardinal Villeneuve, archevêque de vembre, mais ils ne réussirent à Québec, a célébré à l'église Notrel'appréhender que ces jours der- Dame des Victoires, la messe annuelle pour les pompiers de Qué-

> Dans une brève allocution, Son Eminence a fait remarquer que "les chefs d'Etats commencent à comprendre qu'ils doivent tourner leurs pensées vers Dieu.

NOUS PARLONS FRANÇAIS

Vous trouverez ici tout ce qui s'achète dans une pharmacie

PHARMACIE

Strand. Téléphone 2114

# Les phases de la libération de l'Espagne

### L'offensive rouge sur Tremp. --La prise de Castellon

- XXXVII -

été bien conçu. Les fronts attaqués C'est alors la lutte à coups de gresis comme objectifs immédiats a- le front de Catalogne, les marxistes s'appuyait sur des positions magni-Balaguer, les marxistes cherchaient tions défendues par les nationaux. à dominer le cours du Segre, près Des pertes pouvant s'élever au chifde son confluent avec le Noguera, ce fre de 25,000 à 30,000 hommes sufqui entraînait la chute de cette ri- firent pour déiruire toutes les forvière dominée par les nationaux. ces de manoeuvre du commande-Sur Tremp, ils cherchaient à rement rouge. prendre les centrales électriques, qui produisent la plus grande partie Vers Castellon de la force motrice de l'industrie catalane et qui constituaient un élé- Les forces nationales qui avan- vert. ment moral d'une grande importan- çaient sur Castellon avaient compléce pour l'arrière rouge; Tremp était té, le 10 juin, la manoeuvre qui dede la frontière française.

xistes répondait au type qui s'était colonel Galera, fixaient l'ennemi à tention de la manoeuvre qu'effec- seule journée, celle du 12. Le 13, les même de Castellon. front au cours de la grande guerre: de la capitale, deux unités navarraises, so Vega.

plus spécialement atteignaient environ 35 kilomètres. Les points choi- bats, répétés vingt fois par jour sur

vaient une grande importance po-ne dépassèrent pas les barbelés. Ils fiques, justifiant sa hardiesse. Les Le premier jour, l'avance était de litique, militaire et publicitaire: à ne prirent pas une seule des posi-ne prirent pas une seule des posi-forces de Navarre, qui y avaient vingt kilomètres en profondeur, sur Contre-attaques marxistes

Le général Martin Alonso dans

distance d'une quinzaine de kilo- veloppement et où ils cherchèrent à laissant les dépôts de munitions in- real et d'Almazora. Dans ces conditions, l'avance du entre Albocacer et la mer s'écrou- bifurcations des pièces d'artillerie avançaient dans le Levant, les martrailleuses abattant les premières naient renforcer sa position stratétionale débordait leurs lignes et les mandement national. gique. Le 11 juin, la 4e Division de forces rouges, abandonnant leur secteur de Tremp pour créer une poursuivant, l'arme à longue portée Navarre avançait d'environ 10 kilo- camp retranché, cherchaient une L'objectif suivant était la capitale. ponts et lançant leurs colonnes mo-Ainsi, la marche rapide et risquée torisées à la poursuite de l'ennemi. Tozal Gros, venaient collaborer à

pris part, descendirent des hau- un front de trente kilomètres. Les Dans la matinée du 13, alors que de Castellon, son port de Grao, d'où les maisons. Mais ces violences ne teurs de Tozal Gros au début de villages d'Albocacer de Vinroma, les forces nationales avaient déjà elles revinrent ensuite sur la capil'après-midi du 13. Pendant ce Torre blanca, Sarratella, Villanueva occupé solidement les hauteurs de tale: les marxistes ne s'attendaient général Alonso Vega complétèrent temps, les forces galiciennes du de Alcola, et d'autres, tombaient en-Borriol et de Tozal Gros, le com- pas à une attaque de ce côté, qui l'encerclement de la ville. De nougénéral Martin Alonso avançaient tre les mains des nationaux. Le jour mandement marxiste déclencha était dégarni de troupes. C'est ainvelles forces de Galice avançaient rapidement sur la capitale, après cuivant, le 12, les nationaux pro-plusieurs contre-attaques désespé- si que les troupes du commandant par la route de Grao et elles se conavoir brisé le front dans les sec- gressaient encore de vingt kilomè- rées contre le flanc droit des for- Sagardoy, qui opérèrent ce mouve- sacrèrent toutes, pendant la jourteurs des environs d'Alcala de Chistres en profondeur, s'emparant de ces de la 4e division de Navarre. ment, obtinrent un plein succès. A née du 14, au nettoyage des foyers blatornesa, etc...

no et Alonso Vega, arrivaient par ment où ils se rendirent compte que la déroute. Les hommes s'enfu- près-midi, les communications de forces nationales occupent déjà la éviter cette menace. Le 11 au matin tacts, jetant fusils et mitrailleuses

en somme, le centre de l'attaque, vait leur ouvrir l'accès vers la capi- le secteur d'Alcala de Chisvert et le La fuite des marxistes ne parvint saus successifs contre les lignes enthousiasme énorme. Par le nord, à Sort, îls cherchaient tale du Levant. Tandis que, par le colonel Galera dans celui d'Alboca- pas à empêcher la plupart de leurs nationales, entre les villages de à couper la route du Val d'Aran, et Nord, deux unités du corps d'armée de Galice, les 83e et 84e divi- miers jours de mai à la tâche in- pes nationales firent dans l'intention d'attirer les forces C'est alors que se produisit aux la ville. et s'emparait de Villareal

somme, dépense de vies humaines dées par les généraux Garcia Vali- manoeuvre nationale jusqu'au mo- tionales offrait l'aspect classique de de Borriol et coupaient, en fin d'a- plient vers elle, ignorant que les R. P. Georges CREPEAU, O.M.I.

le nord-ouest de Castellon, à une leurs troupes étaient menacées d'en- vaient, sans recueillir leurs armes, Castellon avec les villages de Villa- région du Grao. Les marxistes oc-

tout le système défensif marxiste sur les chemins. On trouvait aux formé par les rouges qui, appuyées pulation civile contra la pogénéral Alonso Vega n'a été possi-lait brusquement, sur un front d'une abandonnées. Dans les rues et sur établi leurs lignes de résistance sur des objectifs immédiais d'une faible valeur militaire. La défense les places des villages, les restes dans la zone de montagnes peu éle-festations de joie, au moment où les faible valeur militaire. La défense gineuse et de la proximité d'objecture plus, les fortifications marxistes de des unités rouges, épuisées de faim vées située au nord de Castellon, Tandis que les armées nationales commence par un feu croisé de mitifs immédiats importants, qui vevenaient inutiles. La manoeuvre naet de fatigue, se rendaient au comentre les routes allant de la capifusilleuses abattant les premières de de fatigue, se rendaient au comentre les routes allant de la capifusilleuses abattant les premières de de fatigue, se rendaient au comentre les routes allant de la capifusilleuses abattant les premières de de fatigue, se rendaient au comentre les routes allant de la capifusilleuses abattant les premières de de fatigue, se rendaient au comentre les routes allant de la capifusilleuses abattant les premières de de fatigue, se rendaient au comentre les routes allant de la capifusilleuses abattant les premières de de fatigue, se rendaient au com-C'est ainsi que, le 13 à midi, les pectivement. Sur ce point, la résisdiversion et tâcher de reconquérir devient bientôt une gêne. Les assailmètres en profondeur, coupant la issue à soixante kilomètres au sud, forces du général Martin Alonso, tance fut également désespérée. Le lants, dans une lutte épuisante, arrivaient rivent aux barbelés, en passant sur les cadavres de leurs camarades.

Interes en protondeur, coupant la issue à soixante kilomètres au sud, route entre Villafamés et San Juan du col encore libre de Cazo. Les sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur Castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à un kilomètre environ de la sur castellon par la route du nord-était à u Le plan d'attaque marxiste avail les cadavres de leurs camarades. les forces galiciennes, sortant de leurs de Moro. Le 12 au matin, elle s'emparat du village de Borriol, autre tranchées, parcouraient les fortifiobjectif d'un intérêt considérable. cations des rouges, rétablissant les temps, les forces du général Alonso niveau qui coupe à cet endroit la hordes en réroute commirent tou-

sions, commandées respectivement grate de fixer l'ennemi sur le front de ces villages des centaines de prinationales et de les détourner de alentours de la ville un mouvement. Au début de la matinée du 15 La tactique employée par les mar-les tactique employée par les mar-les général Martin Alonso e le très fortifié et de distraire son at-par le général Martin Alonso e le très fortifié et de distraire son at-par le général Martin Alonso e le très fortifié et de distraire son atquillité pendant toute la journée de Galice entrait à Castellon et dégénéralisé lors des ruptures du une soixantaine de kilomètres de tuaient les généraux Valino et Alon-nationaux s'emparaient de 15 piè- Ces attaques furent très acharnées. suivante. Les troupes de Galice fai-filait devant ses chefs, le général value de la grande guarre. ces d'artillerie, toutes de fabrica- Elles furent totalement dominées par sant pression sur la route de Beni- Martin Alonso et le colonel Mizzian. tion étrangère. La campagne dans les forces de Navarre qui descen- cassim, les forces rouges qui résis- La population civilé semblait sortir vagues compactes d'infanterie; en la 1re et la 4e divisions, commanLes rouges ne comprirent pas la laquelle avançaient les forces nadaient en même temps des hauteurs taient à l'entrée de la ville se red'un cauchemar.

cupent ainsi les quartiers nordouest de la ville et on voit se génépulation civile eut à souffrir. L'entale à Benicassim et Borriol res-lation civile se réfugia dans les nationaux. La haine et le désespoir tes sortes d'excès et de violences Les forces de Galice qui avan- ils lancèrent des grenades à main caient sur cette rouie opérèrent une contre les refuges, en firent sortir habile diversion. Suivant la ligne plus de 250 personnes qu'ils fusilde la côte, elles occupèrent, à l'est lèrent, ils pillèrent et dévalisèrent Benlloch, Cabanes, Villafamés, Pue-Regroupant leurs forces fugitives, 7 h. 30, elles pénétrèrent dans la ca-rebelles. A la tombée de la nuii, la les marxistes lancèrent plusieurs as- pitale, qui les reçut au milieu d'une ville était totalement pacifiée. L'armée nationale avant complété l'occupation traversait le cours du Rio Mijares, à huit kilomètres au sud de

# La Finlande et Moscou La Russie peut-elle ravitailler l'Allemagne?

La barbarie déchaînée

den, en lui demandant de l'utiliser mes norvégien. pour venir en aide aux catholiques

ques heures concentrer tous ses ef- viétique. forts sur ce secteur. Les batteries russes sont apparemment installées HELSINGFORS, — L'aviation échanges au volume de 1929-1931, que: a quelque 25 milles de la ville, c'est rouge a attaqué de nouveau le sud- Or, pour en arriver là, l'U. R. S. J. 10 Pour les céréales: si l'U. R. S. ques de la S. D. N. Elle ne peut donc juste atteint celle de 1937, soit 28 à-dire à 18 milles au dedans de la ouest de la finlande et bombardé les et l'Allemagne auront un immense S. n'exporte pas les produits néces- devenir intéressante sans une com- millions de tonnes environ. frontière.

MOSCOU, - On annonce offi-

n'est pas mentionné.

ci trois mois.

de Finlande.

COPENHAGUE, — Le journal lie.

tions finlandais, et d'autres villes ral K.-A. Meretskof.

"Politiken" annonce que bien des

Finlandais croient que la Suède en-

CITE DU VATICAN, - Le Vati- OSLO, - Une "division nordi-

VIBORG, Finlande, — L'artille- l'extrême-nord, qui a été livrée près produits alimentaires, de pétrole et délai. rie lourde a bombardé le port fin- de Salmijaervi, après une retraite de matières premières industriel- Si l'on examine les possibilités tifs de l'U. R. S. S.; landais de Viborg. Le haut commande 50 milles, a été apparemment u- les, contre la livraison à l'Union so- d'exportation des matières prévues 30 Pour les huiles végétales, la l'industrialisation, de porter à 54 dement rouge a semblé depuis quel- ne faillite vu la forte opposition so- viétique de machines et de produits par l'accord germano-soviétique production soviétique est insigni- millions de tonnes en 1942 la pro-

Riihimaeki et Karjaa.

(Winnipeg Free Press).

Chaque année, l'U. R. S. S. a di-le Reich en cette matière.

industriels. Les deux parties ont comme devant être livrée à l'Alle-fiante (1,900 tonnes en 1936, 4,700 duction en cette matière. Or, durant affirmé leur décision de porter les magne par l'U. R. S. S., on constate tonnes en 1937); elle n'est même les sept premier mois de 1939, la

jonctions ferroviaires de Hyvinkaa, effort à accomplir, si l'on en juge saires à son industrie et à sa popu- plète transformation. par les chiffres puisés, soit aux lation, elle ne pourra subvenir en- Quant aux matières premières disources officielles soviétiques et al- tièrement aux besoins de l'Allema- tes industrielles, l'U. R. S. S. pourlemandes, soit dans l'annuaire sta- gne en froment et en avoine. En ef- rait en exporter dans les proporfet, le Reich a besoin de 8 à 10 tion suivantes: Ces chiffres permettent, en effet, millions de quintaux de froment et L'Union soviétique est grosse prode constater que les achats de l'Al- de 2 à 2 millions et demi de quin- ductrice de manganèse (1,336,000 lemagne à l'U. R. S. S. ont diminué taux d'avoine. Or, l'U. R. S. S. n'a tonnes métriques en 1936), dont elle en huit ans (1930-1937) de plus de exporté ces dernières années en ne consomme qu'une partie (700,neuf fois et que les exportations moyenne que 6 millions de quin- 000 tonnes). Il lui serait donc loisiallemandes en U. R. S. S. sont bais- taux de froment et moins de 1 mil- ble d'intensifier son exportation tes, dont l'Allemagne a importé 1,sées dans la proportion de 1 à 4 de lion de quintaux d'avoine en tout vers l'Allemagne, laquelle est ac- 088,000 t. en 1938, l'U. R. S. S. dis-1930 à 1937, et de 1 à 14 de 1930 à Même à supposer qu'elle supprime tuellement faible. 1938 (430 millions de marks en complètement ses livraisons à tous Pour le pétrole, l'U. R. S. S. a produits (sa production a été, en 1930 et 33 millions de marks en les autres pays, l'U. R. S. S. ne intensifié sa production en raison 1936, de 3,750,000 t. et son expor-

can a annocé que Sa Sainteté le que" composée de volontaires scan-le 19 août, peu avant le traité poli-le 19 août, peu avant le traité poli-Pape Pie XII a envoyé une somme dinaves est en train de se former tique du 23 août, puis par un ac- l'exportation d'U. R. S. S. en Alle- tout en 1937 14,000 tonnes. L'in- nes dans les dix premiers mois de considérable que de la considerable que de la considérable que de la considérable que de la c considérable au vicaire apostolique pour aider à l'armée finlandaise, cord complémentaire le 28 septemmagne de 1938 puisse rattraper celde Helsingfors, Mgr William Cob- annonce le bureau des télégram- bre, l'U. R. S. S. et l'Allemagne ont le de 1929-1931, date prévue par beurre dépend d'une modification en 1930). proclamé leur volonté d'intensifier l'accord germano-russe du mois dans le système agricole soviétique Les besoins de l'U. R. S. S. en péconsidérablement leurs échanges d'août dernier, il faudrait l'augmen. laquelle ne pourra se faire en un trole sont tels que, dans son der-COPENHAGUE, — Une attaque fin- commerciaux sur la base de l'ex- ter de neuf fois au moins, tâche dif- jour et ne pourrait, du reste, être nier discours au 18e Congrès du landaise contre les forces russes de portation d'U. R. S. S. au Reich de ficilement réalisable dans un court réalisée qu'au prix du bouleverse- parti communiste russe, M. Molotov

tonnes en 1937); elle n'est même les sept premier mois de 1939, la pas mentionnée dans les statisti- production russe en pétrole a tout L'Allemagne....

minué ses ventes à l'Allemagne, et 20 Pour le beurre, dont le Reich a rallèlement, l'exportation de ce pro-Reich en cette matière.

On sait que, par un pacte signé cette dernière a réduit ses livrai-, importé 92,000 tonnes en 1938, l'U. duit a baissé dans un proportion

ment de tous les principes collec- soulignait la nécessité, pour résoudre tous les problèmes posés par

sensiblement la situation.

En ce qui concerne les phospha- qui est." pose d'importantes masses de ces pourrait donc alimenter totalement de la mécanisation de l'agriculture tation de 507,000 tonnes). Elle pouret des besoins de l'armée: mais, pa-rait donc subvenir aux besoins du des fous.

de faire son ouvrage enfants — quelle vie! On blame les "nerfs" quand c'est parfois le rein qui faillit. L'organisme se charge d'im-

et de rein ont souvent beau jeu. Les Pilules Dodd aident à le nettoyer, donnant à la nature une chance de restaurer santé et énergie. Faciles à prendre. Sûres. 116-F

Pilules Dodd pour le Rein

(Suite de la page 5) Il est donc plus que douteux que gard des autres Etats qu'envers ses l'U. R. S. S. se dessaisisse de ce pré-concitoyens. Il est la Force qui cieux liquide, dont elle a un besoin évolue; une planète que sa trajectoujours plus pressant. Les pétroles toire conduira à en broyer une plus provenant de la région polonaise so- petite n'est ni morale ni immorale, viétisée ne sont pas suffisants (330,- elle est la Force qui agit, et du mê-000 tonnes environ) pour modifier me coup elle crée le droit, car, le droit, c'est ce qui s'accomplit, ce

Hitler n'était pas encore né, quand Treitschte s'exprimait de la sorte. Ce n'est donc pas lui qui a donné à l'Allemagne son Evangile! Ceux qui s'obstinent à ne voir que l'hitlérisme sont des ignorants ou

### LE CANADA LOUANGE EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, - Le capitaine Harold Balfour, sous-secrétaire du ministère de l'air britannique à son retour d'Ottawa a déclaré que les efforts de guerre du Canada sont l'objet de grande admiration en Grande-Bretagne. Le capitaine Balfour a pris part à Ottawa aux négociations relativement au plan d'entraînement de l'Empire.

### 600 ALLEMANDS PRETS A COMBATTRE HITLER

PARIS, - Un premier détachement de 600 volontaires allemands anti-nazis recrutés en France s'est embarqué pour l'Algérie, se rendant au dépôt général de la Légion étrangère à Sidi-bel-Abbès. En se rendant à leur navire, ils chantaient "A bas Hitler!"

DUBLIN, - Le parlement de l'Etat libre d'Irlande a été convoqué afin de donner au gouvernement des pouvoirs plus étendus pour mettre fin au terrorisme des membres de l'Armée républicaine irlandaise, société mise hors la loi.

### Nous pouvons faire vos **Impressions**

### NOS **SPECIALITES**

Factures,

Affiches, Brochures, Pancartes, Etiquettes, Prospectus, Circulaires, Invitations, Enveloppes, Programmes, Memorandums, Billets de râfle, Recus et billets, Cartes de visites, Cartes d'Affaires, Cartes Mortuaires, En-têtes de Lettres, Lettres de faire-part, Livrets de Comptoir. Etc., Etc.

Adressez toute commande ou demande d'information à

> Le Patriote de l'Ouest Prince-Albert

# La tragédie de la nation catholique polonaise

diverses, nous parviennent de Po- pieds, jeta des bombes qui pro- rent obligés de laisser leur loge- les observateurs étrangers, sont en Le démon du meurtre et de la des- Charité de la Croix-Rouge. tholique et à sa nationalité. Non seu- incendiés au moyen de bombes, bon patrimoine d'une civilisation polo- les flammes. naise séculaire, mais, de plus, les Lorsque, après une résistance hégmenter sa vaste armée qui compte finlandaise, qui s'est renforcée grâ- même du pays.

allemande sont non moins désolan- froid.

STOCKHOLM, Suède. - On a re- tous civils, du bâtiment incendié rage vivant". par une bombe, un aviateur alle-

COPENHAGUE, Danemark, - On rapporte que des troupes d'élite rus- multipliés à l'infini. ses ainsi que des tirailleurs habi- A l'heure qu'il est, la population DISCOURS DE DALADIER

M. Dorsey Stephens, a déclaré qu'il les couvents. avait vu bien des peuples miséra- Sur tout le territoire de l'occu-

viétiques qui réussirent à franchir sidérés comme "hostiles au germa-PARIS, — On annonce que des cruté en Suède une centaine de mé- le petit lac gelé de Suvanto, partie nisme" envois de matériel de guerre étran- decins, une centaine d'infirmières de la ligne d'eau protégeant le flanc gers sont arrivés en Finlande, en ainsi que plusieurs dentistes et du système fortifié de l'isthme de venue de la mort du président de la

daise a dit, que le poste de radio de la ville de Inowroctaw, M. Jankow-HELSINGFORS, — La fusillade Moscou, au cours d'une émission a ski, le vice-président de la même passés en nombre par les Russes intense que l'on a entendue derriè- proposé un armistice immédiat. Les ville et un des propriétaires fonre les lignes soviétiques et les ru- Finlandais prétendent que les Rus- ciers des environs. meurs persistantes que les aviateurs ses ont proposé que tout l'isthme On ne saurait oublier le fameux

Les nouvelles qui, par des voies mand, descendant à moins de 100 ques balluchons. Par contre, ils fu- lieux officiels polonais, mais aussi

agresseurs s'efforcent, par tous les roïque de trois semaines, Varsovie, cieusement que la Russie va au- HELSINGFORS, - L'aviation moyens, d'exterminer la population ou plus exactement ses décombres, fut tombé aux mains des Allemands, déjà, au dire de certains officiers, à l'arrivée d'appareils expédiés On connaît les méthodes bestia-4,500,000 hommes. Le nombre d'Italie et d'ailleurs, aurait reduit les qui furent appliquées par l'ard'hommes appelés aux armes pour au silence au moins un des canons mée allemande au cours de sa sau- les y tinrent près de deux semaines renforcer les troupes en Finlande à longue portée qui bombardaient vage agression sur la Pologne. Or, presque sans nourriture, au froid. Viborg, la deuxième ville de Fin- les nouvelles qui parviennent ac- Un très grand nombre de ces sollande, du front de l'isthme de Caré- tuellement encore de l'occupation dats sont morts d'épuisement et de

Et voici ce que fut le martyre de MOSCOU, — Le gouvernement so- Au cours du siège de Varsovie, les la ville de Lowicz, de 30,000 habitrera en guerre contre la Russie d'i- viétique vient de charger un nou- avions et l'artillerie allemande hom- tants, réputée dans toute la Pologne veau chef de conduire la campagne bardaient avec un archarnement par le pittoresque des costumes des de Finlande: on apprend de bon- tout particulier hôpitaux et ambu- paysans de la région: les troupes al-HELSINGFORS, — La force aé- ne source que le général G. M. Stern lances. Cela en est arrivé au point lemandes, chassant les habitants de ports d'une commission officielle tonnes de marchandises de contrerienne de Russie a lancé plusieurs a été appelé à assumer le commanque, pour éviter le bombardement, la ville, les ont fait avancer devant vigoureuses attaques contre Tam- dement du district militaire de Le- on avait fait enlever les insignes de leurs premières lignes, les exposant tre du séisme, indiquent que le total merfors, important centre de muniningrad en remplacement du géné- la Croix-Rouge. A l'hôpital de l'Enau feu de l'artillerie polonaise et fant-Jésus, au moment où les infir-mières transportaient des malades, tous civils, du bâtiment incendié rage vivant".

> A Tomaszow-Mazowiecki, les Allemands ont assemblé tous les habiet 300 autres hommes sur le secteur tants sur la place du marché, les ont LES TOTAUX CONNUS du lac Sysky. L'armée rouge aurait obligés à se coucher le visage tourlancé plusieurs nouvelles attaques né contre terre. Ils ont dû rester le long du chemin de fer Leningrad- ainsi quinze heures. Celui qui es- que le bilan des morts et blessés Viborg et dans la région du lac Su- sayait de se lever ou bougeait seule- dans la province d'Erzincan est efvanto dans l'est de l'isthme de Ca- ment était immédiatement visé par froyable. Dans la capitale même, on les Allemands qui tiraient dessus. rapporte 8,000 morts. A Zara, il y Il y eut de nombreux morts.

De tels exemples pouraient être truites.

tués à combattre en skis sont diri- de tout le pays demeurée en vie gés en toute hâte d'aussi loin que est dans une misère atroce. Cepende la Sibérie vers le front de Fin- dant, les Allemands emportent en lande pour accélérer la campagne. des camions automobiles tout ce qui sera pas les armes sans des garanreprésente quelque valeur en con- ties matérielles et positives", dé-HELSINGFORS, — Un représentinuant à piller tout particulièretant du comité de secours Hoover, ment les manoirs, les presbytères,

bles à distribuer des secours, mais pation allemande, la "Gestapo" se qu'il ne trouve pas de mots pour livre à des représailles et des meurlouer le calme et le courage des tres perpétrés par des fonctionnai-Finlandais en cette heure d'épreu- res ou officiers allemands ainsi que par ce qu'on appelle des "tribunaux spéciaux". Ceux-ci, d'ailleurs, PARIS, — Les Finlandais rejeté- n'ont été institués que pour l'exterrent, anéantirent les bataillons so- mination de tous les éléments con-

A peine la nouvelle est-elle parqui a été fusillé, on annonce qu'à STOCKHOLM, — M. Jon-Olof Soe- Inowroctaw, ville en Posnanie de MOSCOU, — Le journal l'"Etoile derblom, gendre du premier minis- 40,000 habitants, des officiers alle-STOCKHOLM, Suède, — Le jour- rouge", l'organe de l'armée soviéti- tre suédois Per-Albin Hansson, est mands ivres s'étaient livrés à un nal "Dagens Nyheter" rapporte que que, a révélé que les commandants parti avec le quatrième contingent véritable massacre. Ils se sont renla Russie envoie actuellement ses de l'armée rouge ont reçu un ou- de volontaires suédois qui s'en va dus notamment à la prison où étaient détenus les plus éminents Polonais de l'endroit et y ont tué, à LONDRES, — La légation finlan- coups de revolver, le président de

LONDRES, — Une dépêche de rouges auraient bombardé et mi- de Carélie soit la propriété de la système allemand de la "transplantation". Ainsi, dans la ville de Gdy-Helsinki dit qu'on rapporte la nu- une mutinerie au sein de l'armée HELSINGFORS, — Plusieurs édi- nia, construite, comme on le sait, fices de Turku, cité maritime fin- par un effort surhumain de la nalandaise et terminus des envois de tion polonaise, ses 130,000 habitants Torni pour combattre en faveur de HELSINGFORS, — Le haut com- matériel de guerre, sont actuelle- reçurent l'ordre de quitter leurs porter que de petites valises et quel-

tion des colons allemands qui de- testables à cet égard. Les souffran-

re vérité. Non seulement les mi- alliés.

douloureuses épreuves, d'une part Des témoins oculaires ont décrit par les bourreaux de la "Gestapo" de Gdynia souffrant de la faim et tique, n'ont tout de même pas réusdu froid, les femmes et les enfants si à briser l'âme de la nation polotombant d'épuisement le long des naise. Celle-ci, serrant les dents, demeure inébranlable, confiante en la On se refuse à croire à pareilles victoire finale de l'idéal de liberté choses; elles sont cependant la pu- et de justice pour lequel luttent les

clarait au Sénat français le pre

Dans sa revue des quatre pre-

miers mois de guerre. le chef du

mier ministre Daladier.

### VIOLENTS TREMBLE-MENTS DE TERRE EN TURQUIE

Les rapports officiels ne men- gouvernement français déclara que tionnent que destruction et souf- la marine française avait détruit au LE PARLEMENT IRLANfrances dans nombres de localités moins neuf sous-marins allemands DAIS A ETE CONVOQUE dévastées de la Turquie. Les rap- et qu'elle avait confisqué 360,000 diminuera de beaucoup cette esti-

Les enquêteurs officiels disent a 1,500 morts et 1,000 maisons dé-

PARIS, - "La France ne dépo-



M. Victor Doré

La patrouille navale des Etats-Unis a saisi ce yacht le "LEKALA" au large de Wilmington, Caroline du Nord au cours d'une enquête sur de mystérieux messages radiophonés en pleine mer.

"La préhistoire finit; l'histoire commence"

même temps que des contingents vétérinaires qui partiront prochai- Viborg. de volontaires suédois et norvé- nement pour la Finlande.

meilleures troupes en Finlande, y vrage traitant des opérations mili-combattre en Finlande. compris des Cosaques et des déta- taires en hiver qui est l'oeuvre d'ofchements de la Georgie, la province ficiers finlandais. natale du dictateur Staline. Les dans la proportion de 18 à 1.

l'Exchange Telegraph venant de traillé leurs hommes font croire à Finlande. velle non confirmée que 2,000 vo- rouge. lontaires italiens sont arrivés à viétique.

(Newark Evening News).

(Karl Marx).

la Finlande et contre la Russie so- mandement finlandais a annoncé ment en flammes après des raids foyers dans ln délai de trois heuque les Russes avaient perdu 600 aériens opérés par les forces sovié- res et ne furent autorisés à emhommes dans une bataille à Kelja tiques.

logne, continuent à être terrifiantes. voquèrent la mort de 20 Soeurs de ment et tout leur avoir à la disposi- possession de témoignages incontruction ravage ce malheureux pays Dans d'autres hôpitaux, que vaient y être "transplantés" à leur ces de la Pologne, soumise aux plus si ardemment attaché à la foi ca-sciemment les Allemands avaient tour des pays baltes. lement s'est effondré le magnifique nombre de malades ont péri dans le lamentable exode de ces Polonais et de l'autre par le Guépéou sovié-

CONTRIBUTIONS DE NOS CORRESPONDANTS

# La Vie Française en Saskatchewan

# La Journée de l'A. C. F. C.

### **DUMAS**

Conférencier-Délégué: M. L.-P. Côté, chef de Région de l'A.C.F.C de Montmartre.

Percepteurs: MM. Clodomir Giroux, Napoléon Marion.

1:00: MM. Napoléon Marion, Aime Giguère.

50 sous: Mlle Rose Gauthier, MM. Fred Vermette, Jos. Giroux, Roméo neuf. Bessette, Clodomir Giroux.

35 sous: M. Francis Beauchesne. 25 sous: MM. G. Frive, Roméo Giroux, H. Paulhus, Léo Giroux, Ph. Deschamps, Arthur Giroux TOTAL: \$6.35.

### SAINT-VICTOR

Conférencier-Délégué: M. l'abbé Lionel Mondor, de Willow-Bunch

Percepteurs: Mme E.Lalonde, Mlle Claire Lalonde, MM. Léo Delorme, Victor Ducharme.

1.00: RR. Soeurs de Jésus-Marie, MM. Léo Delorme, Eugène Lalonde, G. Beaudry, J.-D. Lalonde, L. Collin, Alfred Lalonde, S. Ducharme, Léo Leduc, H. Bissonnette, W. O'Reilly, Madame J.-B. Boutin, M. Jos. Coutu.

75 sous: M. Joe Lalonde. 50 sous: MM. Auguste Allard, Lorenzo Beaubien, O. Beauchesne.

Jos. Lanoie, MM. V. Ducharme, Lagloire McGillis, Léo Laberge. Fontaine, Jos. McGillis.

TOTAL: \$16.80

Prescriptions remplies avec soin Vous trouverez ici tout ce qui s'achète dans une pharmacie PHARMACIE

En face du magasin Woolworth TELEPHONE 2011

Le Magasin de Linge pour Dames

le plus complet en Saskatchewan

Grand assortiment et prix très modérés.

### LAFLECHE

Lafrenière, O.M.I., du Collège Mathieu de Gravelbourg.

de la Croix, MM. Bérubé, A. Bru- Verbeke. Eugène Bachelu, A.-J. Belcourt, R.- lard Nobert. frid Morissette, Joseph Palmier, Clé-rice Verbeke, Louis Watteyne.

bert Rosy, Madame J. Veale.

50 sous: Mme Adolphe Adam, fonder Ferland. thur Thibodeau, Bruno Verhelst, H. reçut une grande consolation. 1.00: M. l'abbé Lussier, Les Filles Verhelst, Xavier Vanderguth, Ernest

MM. Léon Campeau, Victor Cam- Mlle Simonne Chabot, MM. Hercule de la paroisse" peau, A. Clermont, E. Clermont, A. Cyr, Paul Devrome, Arthur Délage,

ment Périgny, Gilbert Phaneuf, Al- TOTAL: \$49.20.

### Nouvelles de Saint-Brieux

erreur nos lecteurs au sujet d'un pe- re que nous sommes en hiver. On nière tombée de neige. Nous avions "curling" pour jeudi le 28 décemcru comprendre que quelques pi- bre. 25 sous: Mlle M. Desjardins, Mme quets de clôture avaient volé en éclat. On nous assure qu'il n'en était rien, grâce à une roche qui se trou-10 sous: MM. E. Delorme, Rémi vait à une vingtaine de pieds en dehors de la route et qui a efficacement arrêté l'auto.

> Depuis, malgré les chemins glis- Noël. sants, les autos font leur ronde un peu partout et bon nombre de nos citoyens ont pu rentrer plus de messe de minuit.

Cependant, la neige glacée avait fait une victime dans la personne micile fraternel. de Monsieur Gabriel Valmont qui s'était cassé la jambe, tout simplevenu de l'hôpital, la jambe dans le de l'An. plâtre, pas trop résigné de sa maleependant satisfait que les livres de la bibliothèque de l'A.C.

gère maladie faciale.

avec plus de patience.

\* \* \* avait séjourné quelques semaines.

Enfin, au point de vue sportif il y a assez de neige et la température

Le café le plus moderne dans la ville de Prince Albert

REPAS SERVIS A TOUTE HEURE Excellente cuisine, service de première classe à

des prix très modérés. Le rendez-vous des Canadiens français

P.O. CAFE

Adjoignant le bureau de poste

Ave. Centrale

Nous sommes les seuls vendeurs du charbon

A PRINCE-ALBERT

UN BON CHARBON A PRIX RAISONNABLE

### NORTH STAR LUMBER Co. Ltd.

Où vous trouverez du bon charbon Bureau-Chef à Prince-Albert (tél. 2161) Bureau de la ville (tél 2775)

Nous regrettons d'avoir induit en est assez basse pour nous faire croitit incident survenu lors de la der- nous annonce même une joute de

> Mlle Doris Aubin a été l'heureuse gagnante de Rin-Tin-Tin, le fameux chien offert par l'orphelinat réalisé s'en est allé égayer les petits enfants lors de la journée de

Nos collégiens de Gravelbourg bonne heure chez eux, après la près de leurs parents. On mande cependant le retard d'un voyageur, qui, probablement aura fait d'autres visites avant de réintégrer le do-

Maintenant, tournons nous vers d'un voyage en auto dans les Etats

Le chroniqueur s'associe aux ré. F.C. lui aideront à couler les jours dacteur et employés du Patriote pour vous désirer tout le bonheur possible durant l'année 1940.

et gestes qui lui seront communi- trict de Gallivan. qués, tout en essayant de ne froisser M. Israel Rehaume nous est re- personne. Il demande votre indulvenu de l'hôpital de Régina où il gence dans les erreurs qui pourraient se glisser et clâme de l'aide M. Louis Letain de Calgary et Mlle de la part de tous dans l'annonce des faits divers.

Le 16 déc. avait lieu les funérailles de Mme Catherine T. Murphy, igée de 68 ans. Le service fut chanté par notre curé l'abbé C. E. Arès. La défunte était malade depuis plus

Le 6 déc. il y eu une soirée pa- Québec où il a de nombreux parents roissiale au profit de l'Eglise à la à divers endroits. Nous lui souhaialle municipale. Il y eut partie de tons bon voyage et bonne chance. cartes et le Rév. Père Engell, O.M.I., du collège St-Thomas de Battleford, nouvellement arrivé de la Pologne, donna une causerie très intéressante. Il parla des conditions tragiques de la vie des Polonais en ces derniers temps. Tous ont été enchantés de leur soirée.

chaque mois.

Beandry sont revenus dernièrement gue. Merci à tous

UNE PIONNIERE DE FERLAND Le divin Moissonneur, voulant Ferland et Ferdinand Chabot de

Décès de Mme Edmond Chabot

sa Nativité, vint cueillir dans la nièces et vingt-huit petits enfants. paroisse un beau lis de la terre.

Edmond Chabot (née Mélanie Four- parents et amis. De nombreux panier, après une courte maladie ren- rents et amis de paroisses voisines dait sa belle âme à Dieu.

bre 1867 à Ste-Claire Co. Dorches- ré E. Brouillard et le service fut ter, P. Q. Mariée en 1887, elle vint chanté par Mgr J. Bois, P.D., assisen 1910, avec son époux et ses en- té du R. P. Nogue, O.M.I., et de l'abfants s'établir dans l'Ouest pour bé Gérard Couture, comme diacre

Conférencier-Délégué: R. Père Emile Bertrand, Albert Brière, Clo-reçut les derniers sacrements. De le service de l'autel. Dans l'assisvis Brière, Israel Bérubé, Olivier plus elle eut la consolation à la tance on remarquait l'abbé Roy, Clermont, Claude Desmarais, F. Des- veille de sa mort de recevoir la curé de Billimum. Percepteurs: Mme A. Gervais, marais, Georges Dumelie, Alfred visite de Mgr Bois, P.D., curé de Les porteurs étaient MM. Joseph, MM. E. Bilodeau, V. Campeau, A. Hervieux, A. Laflamme, F.-X. Li-St-Maurice de Bellegarde et ami de Antonio, Noé et Médelger Chabot Clermont, A. Cloutier, N. Deaust, zée, Mme R. Larochelle, MM. Albert la famille ainsi que le R. P. Gérard fils de la défunte. W. Gendron, J.-L. Lazure, Jules Min- Morisette, Joseph Martineau, Jean Nogue, O.M.I. premier prêtre de la M. Avila Chabot, autre fils de la ne, J.-L. Morin. C. Périgny, G. Pha- Monvoisin, N. Morin, Emile Nobert, paroisse récemment ordonné. Tous défunte portait la croix. Edgar Piché, A. L. Regimbal, Ar- les deux bénirent la malade qui en Mmes Avila, Noé et Antonio Cha-

nelle, C.-E. Brunelle, E. Bilodeau, 35 sous: MM. N.-U. Rivard, Adé- dévouement pour le prêtre, le voya- portaient les rubans des Dames de geur et les siens, elle a mérité d'être Ste-Anne. Mmes L. Couture et S. E. Bourassa, Madame A. Cantin, 25 sous: M. Edmond Bachelu, appellée par plusieurs "La maman Mireault portaient les rubans de la

Cloutier, Jos. Charlebois, N. Deaust E. Forgues, P. Hugghebaert, R. coup d'oeuvre paroissiales et elle chon, ses nièces. Louis Demaine, A. Gauthier, W. Leclaire, René Liefooghe, Léon La- fit partie de nombreuses associa-Gendron, Albert Jacques, Jules Min- vigne, Mme André Lizée, MM. L. tions religieuses notamment des rection de M. Napoléon Couture ne, J.-L. Morin, Elie Morissette, Wil- Marasse, H. Piché, A. Piché, Mau- Dames de Ste-Anne et dont elle était exécuta la messe des morts et Mme membre à sa mort.

Outre son époux la défunte lais-Thomas Carbonneau et Ludger Cou- aux funérailles ou autrement. ture de St-Claire, et M. Ferdinand | La famille Chabot remercie spéde Ste-Claire, Joseph L. Fournier de abbés Roy et Couture.

sans doute orner le jardin des Ste-Germaine, P.Q. La défunte laiscieux à l'aube de la belle fête de se un grand nombre de neveux et

Les funérailles eurent lieu le 27 Le 25 décembre, au matin Mme au milieu d'un grand concours de assistaient aux funérailles. La le-Mme Chabot est née le 7 novem- vée du corps a été fait par M. le cuet sous-diacre. Les abbés Adrien MM. A. Berlinguette, R. Brackez, Au cour de sa maladie, la défunte Chabot et Rosario Morin assuraient

bot ses belles filles et Antonio et Grande catholique, très hospita- Louis Fournier et Léo Fauchon ses lière et remplie de charité et de nièces accompagnant les porteurs

croix. La quête fut faite par Mmes Madame Chabot s'occupa beau- Dr Léon Beaudoing et Léo Fau-

> Le choeur de chant sous la di-H. Barsalou accompagnait à l'orgue

La famille Chabot remercie sinse, pour pleurer son départ, six fils: cèrement toutes les personnes qui MM. Joseph, Avila, Antonio, Noé et lui ont offert ses témoignages de Médelger de Ferland et Isaïe d'East- sympathies soit par offrandes de side Orégon; une soeur Mme Tho- messe, de bouquets spirituels, de mas Carbonneau de Ste-Claire Co. prières, soit par la visite à la mai-Dorchester; trois beaux frères: MM. son mortuaire, soit par l'assistance

Chabot de Ste-Germaine; trois bel- cialement, M. le curé E. Brouillard, frande de voeux ainsi que la préles soeurs, Mmes Placide Fortier Mgr Bois, le R. P. Nogue, MM. les sentation d'un bouquet spirituel et

### Messe de Minuit à Ferland

de Prince Albert et l'argent ainsi Le R. P. Nogue O.M.I. célèbre sa seconde messe depuis son ordination

ciait. En effet le R. P. Gérard Nogue, Nogue, O.M.I. sont venus passer leurs vacances O.M.I., premier prêtre de la paroisse célébrait sa seconde messe de- parmi nous en une telle occasion. puisson ordination qui eut lieu le Les paroissiens, qui ont déjà béné-23 décembre à la cathédrale de Gra- ficié de son ministère lui en témoibonheur de revoir Mgr Bois P.D., Merci à Mgr Bois.

année un cachet de beauté spécial pour prêcher à l'occasion de la de campagne, à Highgate et à l'éco-solennel fut chanté pour le répos car un enfant de la paroisse offi- première messe à Ferland du R. P. le Tulipe. Nos félicitations aux ins- de son âme le 26 décembre auquel

ment en marchant. Il nous est re- les voeux et promesses du Jour du sud des Etats-Unis et ont aussi visité la côte Sud du Pacifique.

Le 4 déc. eut lieu le mariage de M. Arthur Dubrule et de Mlle Merle Il ose même promettre de conti- McCaskill. Le mariage fut bénit M. Ferdinanl Rouault passe aussi nuer cette rubrique en autant que par notre curé l'abbé C. E. Arès. ses vacances de Noël à l'hôpital de les gens lui permettront de coucher Les nouveaux mariés résideront sur Humboldt, ayant contracté une lé-sur le journal les observations, faits la ferme de M. Dubrule dans le dis-

> Le 26 déc. avait lieu le mariage de Vera Parker de Cut-Knife. Le mariage eut lieu à Edmonton.

Grâce à la belle température que nous avons eu cet automne plu-Foisy qui cultive la ferme de M. "Dugout" afin d'avoir une bonne provision d'eau pour les besoins de ques. sa ferme. Ce dernier est parti pour passer l'hiver dans la Province de

Nous avons eu une très belle Messe de Minuit, la température quoique une peu froide n'empêcha pas l'assistance d'être nombreuse car les autos circulaient encore, ce qui contribua à nous amener des catholiques des missions voisines. Notre petite église était remplie. Ainsi les Le 3 déc., il y eut réunion du club communions ont été nombreuses et des jeunes catholiques au presby- notre belle Crèche avait été habiletère. Il y ent l'élection des officiers: ment décorée. M. Oscar Foisy nous Président: M. Roy Dion; Vice-pré-chanta "Minuit Chrétien" et le sident: Mlle Yvonne Jeanotte; Se- choeur exécuta la messe des Anges. crétaire: Mlle Bernice Barsaloux. M. notre curé nous donna un ser-Correspondantes pour les journaux: mon qui fut très gouté de l'assistan-Français: Mlle Anita Foisy; Anglais ce et approprie pour la circonstan-Mlle Cora Bird; Sacristine: Mlle ce. Mlles Bird, Anita Foisy, Jeanotte, Carmélia Fabris. On décida qu'il y MM. René Leboeuf, Antoine Desmaaurait réunion des membres du club rais et Mat. McKeown exécutèrent me fois chaque mois et une soirée des cantiques de Noël anciens. Le choeur de chant était sous la direction de notre maître chantre M. Antoine Desmarais et Mlle Lucille M. Réginald Barsaloux et M. Earl Dion notre organiste touchait l'or-

# Nouvelles

DES DEPENSES DE DIX MILLIONS DE DOLLARS PAR JOUR

LONDRES, - M. Leslie Burgin, ministre du ravitaillement, a révélé que la Grande-Bretagne dépense environ dix millions de dollars par jour en contrats d'armements.

### BACON

sieurs en ont profité pour exécuter ner son déjeuner favori. De là, récertains travaux qui n'auraient pu ponse surprenante donnée à un ap-être faits si la température eut été pel du "Conseil des petits élaveurs etre faits si la temperature eut été pel du "Conseil des petits éleveurs plus rigoureuse. Ainsi M. Joseph de porcs" patronné par le gouver-

# L'ANGLAIS VEUT SON

ne se fait pas à l'idée d'abandon- russe. nement et demandant que "un ou

comme tuteur des quintuplées Dion-

### VOLONTAIRES FINLAN-DAIS A SUDBURY

finlandais ont quitté Sudbury pour avec du charbon. se rendre à Helsinki afin de dé-LONDRES, — L'Anglais moyen fendre leur pays contre l'agression

### ENTENTE PROLONGEE

Louis Dion voisine de l'église s'est deux porcs" soient élevés dans l'Allemagne ont décidé, de prolon fait creuser le mois dernier un toutes les cours des îles britanni- ger d'une année la durée de leur entente commerciale.



LE PONT SAINT-LOUIS, de Paris, qui s'est effondré entraînant dans sa chute plusieurs automobiles et leurs occupants. Le

# LE SOUS-VETEMENT STANFIELD

Portez le sous-vêtement pesant et tout laine de Stanfield. Tissé de fils tout laine pesante genre deux pièces ou combinaison. Pour un homme d'extérieur, il n'y a pas d'autre sous-vêtement aussi chaud et durable que celui de Stanfield

L'on peut encore se le procurer aux prix réguliers.

Toutes les grandeurs dans toutes les séries.

Combinaisons, Marque Or .. \$2.75 Combinaisons, Marque Rouge \$3.50 Combinaisons, Marque Bleue \$3.95 Gilet et Caleçon,

Marque Rouge, Chacun \$1.95 Gilet et Calecon. Marque Bleue, Chacun \$2.25



915 Ave Centrale

Prince-Albert, Sask.

Nos sympathies sincères à la fa-

mille d'Alexis Belair du village de

Delmas, à l'occasion de la mort de

Réné Bélair, âgé de 18 ans. Un

grand nombre de paroissiens assis-

tèrent aux funérailles qui eurent

Nous savons aussi à déplorer la

perte de l'un des pionniers de la

paroisse, M. Joseph Prince, décé-

dé à Saint-Aubert, Saskatchewan,

le 22 décembre après trois mois de

maladie. Monsieur Prince arrivait

à Delmas en 1907 et occupa des

charges de confiance dans les rangs

assistait un grand nombre de pa-

Il laisse pour pleurer sa perte

rents et de paroissiens.

lieu le 20 décembre.

LE MAGASIN DE MODE DE PRINCE-ALBERT

### Chronique paroissiale de Delmas

Le 21 décembre, nos élèves des | DECES écoles du village offrirent un concert de Noël en honneur de la fête de naissance de notre Père curé. Il y eut deux déclamations, deux saynètes, deux petits drames et l'ofd'une barette neuve pour notre curé La troisième scène du drame anglais, "Abraham Lincoln" par Drinkwater fut particulièrement bien rendue par les élèves des grades supérieurs. Un bon nombre de paroissiens assistaient.

Il v eut également concerts de La messe de Minuit revêtait cette curé de Bellegarde venu à Ferland Noël bien réussis dans nos écoles du conseil municipal. Un service titutrices.

Un certain groupe de paroissiens ont commencé un cercle d'études Richard Prince, Mme Ernest Latour velbourg. La paroisse avait aussi le gnèrent leur joie et leur bonheur. pour se renseigner sur les problè- et Charles Prince de Delmas, Mme tion du père curé.

Un service d'épargne pour les en-

mes de coopération sous la direc- Charles Rousseau de Prince-Albert, Mme Adrien Doiron de Humboldt et Mme Adrien Morin de Cap Rouge, fants commencera à fonctionner P.Q. Nos plus sincères condoléances à la famille.

### DEMISSION DU DR DA- IL PREDIT UN AGE D'OR

TORONTO, — On apprend que le dit pour le futur un âge d'or au gouvernement d'Ontario acceptera cours duquel il n'y aurait pas de la démission du Dr Allan-Roy Dafoe guerre.

SANTIAGO, Chili, — Le Chili el

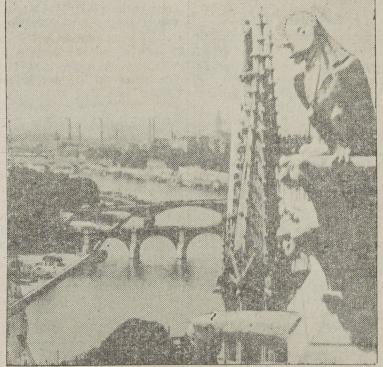

nombre des morts serait à date de quinze.

COLUMBUS, — Le Dr Kirtley Mather, de l'université Harvard, a pré-

### LA SCIENCE ALLEMANDE

COLUMBUS, Ohio, - L'Allemagne est en train de fabriquer des comestibles gras au moyen de charbon et d'argile schisteuse. Littérale-SUDBURY, - Sept volontaires ment, elle pourra faire du beurre

PHARMACIE DUNCAN AVENUE CENTRALE

PRESCRIPTIONS Articles de pharmacie Bonbons, papeterie, etc. Téléphone 2155

NOUS LIVRONS IN EST DES DES DES DES DES DES DES

# Accessoires pour

de toutes marques Si votre auto a besoin de réparations, venez nous voir. Nos prix vous surprendront

### New Auto Wreckers

173 Rue River Prince-Albert, Sask.